### LE LIVRE D'OR

DU

# SALON DE PEINTURE

ET DE SCULPTURE

NEUVIÈME ANNÉE. - M DCCC LXXXVII





#### TIRÉ A PETIT NOMBRE

#### Il a été tiré en plus :

- 100 exemplaires sur papier de Hollande, avec épreuves des gravures avant la lettre.
- 25 exemplaires sur papier Whatman, avec doubles épreuves des gravures.
- 125 exemplaires, numérotés.

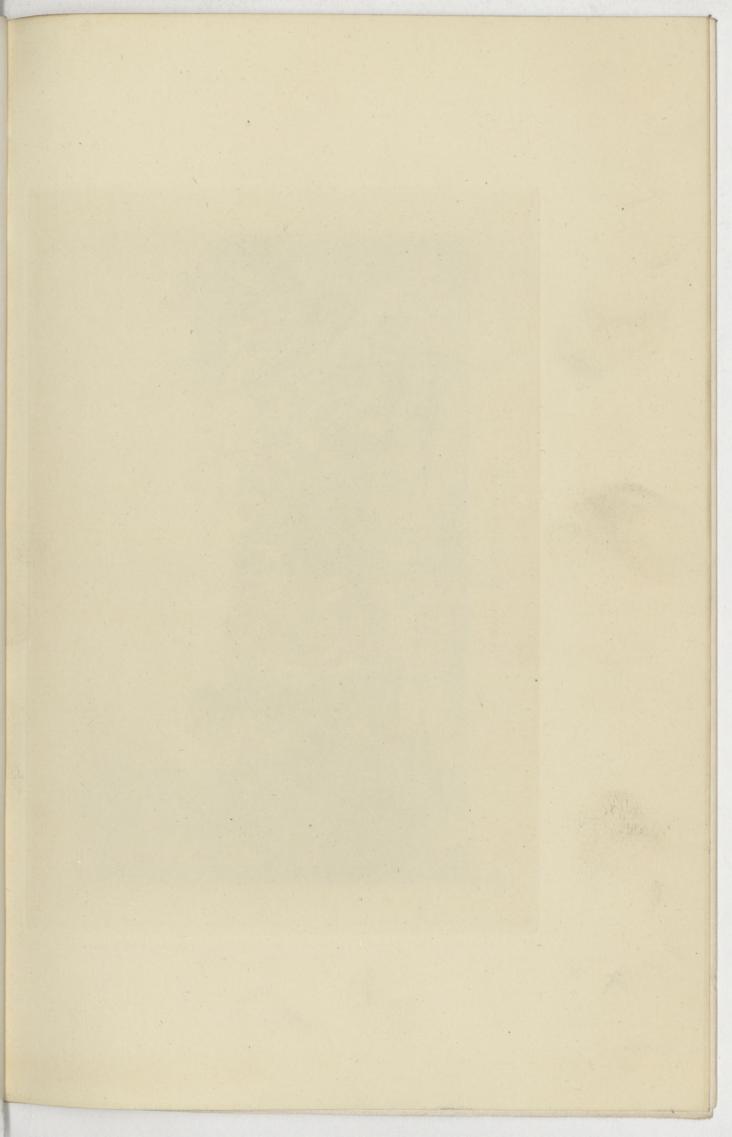



LES VAINQUEURS DE SALAMINE

## LE LIVRE D'OR

DU

# SALON DE PEINTURE

### ET DE SCULPTURE

CATALOGUE DESCRIPTIF DES ŒUVRES RÉCOMPENSÉES ET DES PRINCIPALES ŒUVRES HORS CONCOURS

RÉDIGÉ PAR

GEORGES LAFENESTRE

ET ORNÉ DE

#### QUATORZE PLANCHES A L'EAU-FORTE

GRAVÉES PAR

ABOT, CHAMPOLLION, DAUMONT, DE BILLY, DUVIVIER, FAIVRE, LALAUZE, LE RAT, DE LOS RIOS, MANESSE, L. MASSARD, RAMUS, SALMON, TOUSSAINT

Sous la direction de M. Edmond Hédouin



RUE DE LILLE, 7

M DCCC LXXXVII

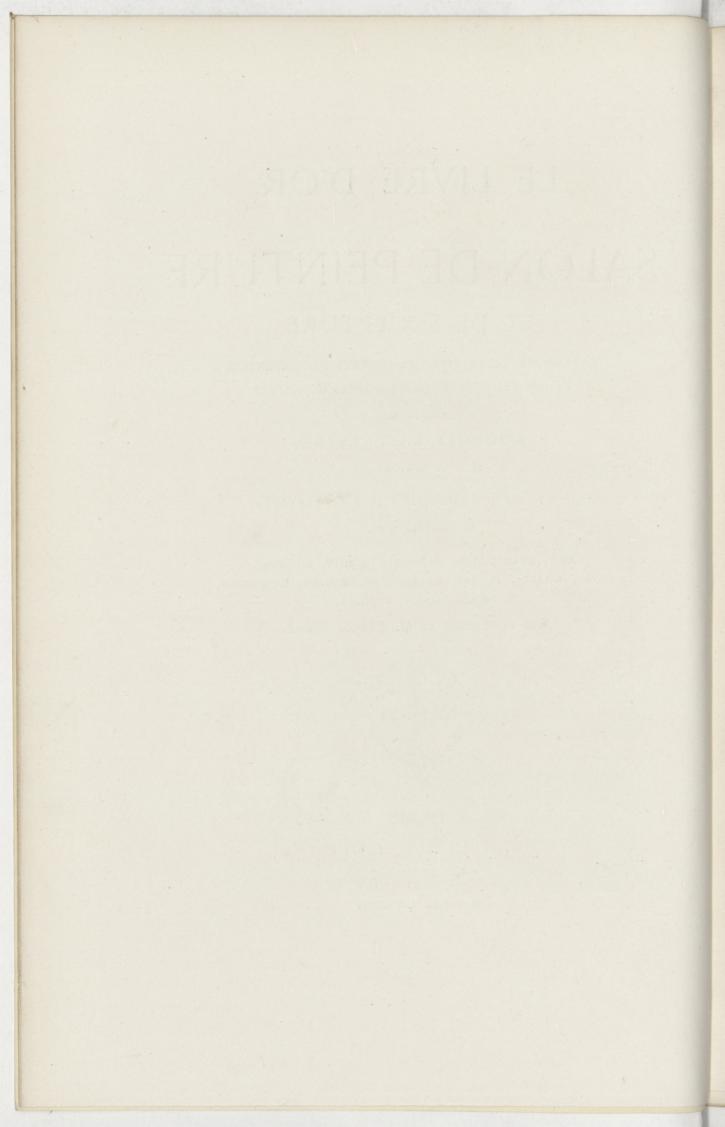



## PRÉFACE



RACE au relâchement des études sérieuses dû à la fréquence excessive des expositions et à la facilité des succès éphémères, grâce à la complicité naïve d'une presse tolérante et d'un public mal préparé qui ne voient de plus en plus dans ces expositions qu'une occasion de

bavardages, de réclames, de compliments et de distractions, le Salon annuel conserve toujours son aspect de déballage forain. Les marchandises de toute provenance, fabriquées la plupart à la hâte, s'y empilent les unes sur les autres sans méthode et sans choix, s'efforçant d'y tirer l'œil par la grandeur des toiles, par l'étrangeté des cadres, par la vivacité des couleurs, beaucoup plus que par leurs qualités intrinsèques et durables. Les produits falsifiés, de surface brillante et de fond inconsistant, abondent même de plus en plus sur le marché banal des Champs-Élysées, à mesure que la multiplicité croissante des écoles et des aca-

démies développe chez un plus grand nombre d'artistes, d'industriels, d'amateurs, une facilité de main-d'œuvre, banale et trompeuse, qu'on peut prendre, au premier abord, pour du talent.

Le spectacle de cette activité désordonnée ne laisse pas d'être amusant et même, par certains côtés, instructif. On en prendrait donc volontiers son parti, sauf à gémir in petto du temps qu'on perd à trier de trop rares élus parmi cette énorme cohue d'appelés, si l'on ne s'apercevait vite que les exposants ont à souffrir, autant que le public, de ces promiscuités grossières. En réalité, les meilleurs artistes se gâtent à se trouver si fréquemment en des compagnies inférieures et compromettantes. Un niveau moyen semble s'établir depuis quelques années, qui tend à donner aux galeries du Salon un aspect d'uniformité peu rassurante pour l'avenir. Le nombre des œuvres acceptables, impliquant une certaine habileté de la main et une certaine souplesse de l'intelligence, augmente dans des proportions remarquables. Par malheur, le nombre des œuvres supérieures, portant la marque d'une individualité décidée, soit par le tempérament, soit par la science, soit par la conviction, diminue d'une façon plus sensible encore. Après quelques journées agréables passées au milieu de ces peintures toujours séduisantes dans leur première fraîcheur, si l'on veut faire le compte de celles qui doivent se fixer légitimement dans le souvenir, on reste surpris et inquiet de leur infime quantité, en la comparant à l'énorme total des œuvres exposées qui portent l'empreinte d'un talent médiocre.

Les circonstances pourtant sembleraient propices à des tentatives hardies et soutenues. A aucune époque les peintres n'ont joui d'une pareille liberté d'allures au milieu d'un public plus disposé à accepter tous leurs caprices et à admirer toutes leurs fantaisies. On n'a jamais fait si complètement table rase des théories et des traditions. Pourvu qu'un tableau ait quelque éclat, pourvu qu'il révèle chez son auteur une impression sincère, on est tout prêt à le regarder comme un chef-d'œuvre, quel qu'en soit le sujet, la tendance, la portée. L'amour sincère de la nature

extérieure, l'observation sympathique des réalités familières, la curiosité des choses contemporaines, très développés dans le public en ces derniers temps par le courant général de la science et de la littérature, le prédisposent à accueillir favorablement, dans cet ordre d'idées, toutes les innovations qu'on lui peut présenter. Si le nombre des œuvres sérieuses et complètes n'est pas plus grand chaque année, la faute en est donc bien aux artistes eux-mêmes qui, lorsqu'ils sont jeunes, abrègent de plus en plus leur apprentissage, et, lorsqu'ils sont mûrs, négligent de plus en plus l'exécution de leurs œuvres, n'apportant ainsi, dans les deux cas, que des productions médiocres, malgré le talent qu'ils possèdent, par suite d'une infériorité technique ou d'un achèvement insuffisant.

Il va de soi qu'avec si peu de goût pour les efforts de travail chez les peintres et si peu de goût pour les efforts d'attention chez le public, les tableaux historiques deviennent de plus en plus rares. Pour mettre en scène, dans un milieu convenable, un certain nombre de figures en action, d'une époque connue et d'un caractère déterminé, il faut en effet une somme de science et de labeur qui dépasse de beaucoup les ambitions courantes. Cette pénurie de peintres d'histoire est d'autant plus fâcheuse qu'elle se manifeste au moment où notre pays aurait le plus besoin de leur concours. Il n'est que deux sortes d'édifices qui puissent en notre temps fournir aux peintres un champ d'action comparable à celui que leur offrirent longtemps les édifices religieux : ce sont, d'un côté, les monuments consacrés aux grands actes de la vie civile, Hôtels de ville, Palais de justice; de l'autre, tous les établissements destinés à l'instruction publique, Musées, Bibliothèques, Facultés, Écoles supérieures, etc. Dans presque toutes ces constructions qui s'élèvent rapidement sur notre sol il y a place pour des décorations d'un caractère instructif et moral. Malheureusement la hâte que les jeunes peintres mettent presque tous à abandonner leurs maîtres, l'indifférence qu'ils apportent dans le choix de leurs sujets, le mépris qu'ils affectent pour toute

culture intellectuelle et morale, donnent tout lieu de craindre que la génération nouvelle, amollie par des succès faciles et désaccoutumée des grands efforts, ne se trouve tout à fait inférieure à la tâche magnifique qu'elle aurait à remplir. Il faut donc saluer avec respect les rares obstinés qui, soit dans la génération mûrissante, soit dans la génération grandissante, malgré les indifférences ou les hostilités d'un milieu momentanément réfractaire, maintiennent avec dignité leur indépendance d'imagination et refusent d'asservir la noblesse de leur rêve à la grossièreté facile du mercantilisme dominant. Parmi ces fidèles tenants de l'idéal déserté se tient toujours au premier rang M. Puvis de Chavannes. Son projet de décoration pour le grand amphithéâtre de la Sorbonne nous le montre plus affermi que jamais dans cette conviction si raisonnable que, s'il est nécessaire de respecter certaines traditions scolaires fondées par l'expérience sur les nécessités invariables, il est non moins indispensable de les rajeunir et de les vivifier par l'observation directe et sincère de la nature. S'il s'est, d'une part, rattaché, plus franchement même que l'école académique, à la vraie tradition classique, en allant demander des conseils aux peintures primitives de l'antiquité gréco-romaine et de la renaissance florentine, il a mis, d'autre part, l'un des premiers, à profit, avec le plus de sympathie, les leçons des paysagistes contemporains, en appliquant à la décoration murale ces principes d'harmonie calme dans les couleurs et de simplification expressive dans les figures dont Corot et Millet, presque seuls, nous ont donné d'abord un utile exemple. Le grand carton de cette année porte comme toujours la marque de cette double préoccupation; l'artiste semble même vouloir y répondre à certains reproches qui lui ont été justement adressés antérieurement. La plupart de ses figures y sont accentuées, dans leur structure intime comme dans leur apparence extérieure, avec plus de précision. Le noble artiste a senti lui-même, en voyant ce que devient sa façon de faire chez ses imitateurs, qu'il était grand temps de s'arrêter dans son système de simplification à outrance; nous

pouvons espérer que, dans l'exécution définitive, le peintre se souviendra aussi que l'atténuation excessive des colorations n'est pas une condition indispensable de l'harmonie.

En face du carton de M. Puvis de Chavannes pour la Sorbonne se trouvait une composition décorative de M. Besnard pour la mairie du premier arrondissement qui suggérait des réflexions du même genre. M. Besnard est préoccupé plus encore du renouvellement de l'art monumental par une introduction des types, des costumes et surtout des sentiments modernes. Imagination cultivée et libre, praticien habile et raffiné, se plaisant aux analyses subtiles des illuminations rares, si M. Besnard apportait dans son exécution autant de fermeté qu'il apporte d'intelligence dans ses compositions, il produirait des œuvres supérieures. Son Soir de la vie, mélancolique idylle d'une exécution grave et profonde, est une composition bien appropriée, moralement et matériellement, à sa destination. Les trois compositions historiques de M. François Flameng pour l'escalier de la Sorbonne, dans lesquelles on peut remarquer aussi quelque atténuation peut-être excessive des formes et des couleurs, marquent également, chez un artiste moins préparé à ce genre de travail, un progrès décisif dans le sens de la simplicité et de la grandeur.

C'est encore avec un très vif désir de renouveler l'art historique, par une introduction plus abondante de l'air, de la lumière, des physionomies accentuées, que MM. Rochegrosse et Tattegrain ont abordé l'un l'antiquité romaine, l'autre le moyen âge. L'influence bien comprise de nos paysagistes qui nous ont, les premiers, rendu l'intelligence et l'amour de tous ces éléments naturels, n'a été inutile à aucun d'eux. Le moment choisi par M. Rochegrosse pour représenter la mort de César ou, pour mieux dire, la Curée, est celui où le dictateur, tombant au pied de la statue de Pompée, se cache la tête sous l'effroyable poussée des conjurés qui se bousculent sur la proie terrassée comme des mâtins affamés sur la dépouille du cerf. Ces sénateurs, gesticulant et vociférant, ont des mines de dogues carnassiers. Le bouvier sauvage des

monts Albains revit sous le patricien en robe blanche. Le réalisme vigoureux de ces têtes basanées donne à cette boucherie classique une tragique vraisemblance qu'accentue la lumière vive et crue dont tout ce groupe blanc, au milieu d'un édifice blanc, est éclairé hardiment. Dans la Reddition des Casselois de M. Tattegrain, scène populaire, de vastes dimensions, l'élément atmosphérique joue un rôle plus important encore. C'est par une pluie battante, sous un ciel froid et brumeux, que les pauvres paysans, accroupis et pataugeant dans des tourbières fangeuses, implorent merci de leur seigneur Philippe le Bon. C'est là du bon réalisme, bien appliqué à l'histoire, par un paysagiste convaincu et un observateur sincère et ému des types populaires.

C'est par cet emploi bien réfléchi de l'observation contemporaine que la peinture historique peut devenir intéressante et vivante, c'est-à-dire prendre les qualités de l'histoire même. Dans l'état actuel de nos connaissances, on ne saurait plus, cela va sans dire, la traiter d'après des formules académiques en vue d'un pur effet de décoration, de couleur ou de style; on lui demandera de plus en plus la vraisemblance des choses, retrouvée par l'étude des documents authentiques; d'autre part, et avec raison, on est moins disposé que jamais à se contenter de froides restitutions archéologiques. L'archéologie seule, en effet, ne peut pas plus faire des peintres que le naturalisme seul ne peut faire des historiens. Les renseignements fournis par l'érudition ne sont bons pour un artiste que lorsqu'il sait s'en servir en artiste et trouver dans les détails précis des architectures, des mobiliers, des costumes d'autrefois, des effets de l'ordre pittoresque. Ainsi fait M. Benjamin-Constant lorsqu'il prend l'Impératrice Théodora comme prétexte à une vigoureuse étude d'étoffes somptueuses et d'étincelantes orfèvreries, enchâssant la courtisane impériale dans son trône de marbre, idole byzantine chargée de pierreries, dans une attitude d'immobilité impérieuse. Ainsi fait M. Cabanel en asseyant sa nonchalante Cléopâtre, avec sa belle suivante, à l'ombre d'un colonnade peinte, pour voir agoniser, dans

un éloignement rassurant, les victimes de ses expériences toxiques. Toujours attentif dans ses arrangements, soigné dans son exécution, distingué dans ses harmonies, M. Cabanel a tiré bon parti des détails brillants fournis par les musées égyptiens. En donnant à chaque morceau une valeur plastique et un intérêt décoratif, il a ressuscité avec agrément, pour la joie de nos yeux, une Égyptienne élégante d'il y a dix-huit cents ans, dans toute la richesse de son appareil mondain.

L'effort le plus sérieux fait cette année pour réaliser d'une façon complète, suivant nos traditions françaises, une scène historique d'une haute portée, est dû à M. Cormon. Malgré quelques timidités d'exécution, les Vainqueurs de Salamine restent, par l'ensemble des qualités, l'œuvre maîtresse du Salon. Le sentiment archéologique s'y mêle dans une juste mesure au sentiment naturaliste. L'agitation heureuse de la multitude triomphante y est exprimée avec une émotion sincère et une science de bon aloi. Dans la vivante et claire disposition des groupes, dans la variété intéressante des types et des allures, dans le choix ingénieux et la subordination habile des accessoires, on reconnaît un compositeur bien informé et un exécutant expérimenté. Harmonie de l'ensemble, équilibre des ordonnances, expression des figures, exactitude des détails, précision du dessin, éclat de la couleur, M. Cormon, avec la loyauté des artistes d'autrefois, s'est efforcé de réunir toutes les qualités dont l'union fait seule une œuvre parfaite.

Aussi, bien que l'œuvre ait été fort discutée, bien qu'on ait, comme il arrive d'ordinaire, reproché surtout à M. Cormon ses mollesses visibles de conception ou d'exécution, sans lui tenir compte des difficultés surmontées et des résultats obtenus, lorsque les artistes réunis durent interroger leur conscience, ils n'hésitèrent pas longtemps. Au premier tour de scrutin pour la médaille d'honneur, M. Cormon obtenait 68 voix, tout le reste des votes se dispersant en désordre sur une vingtaine de candidats; dès le second tour, il passait avec 122 voix, laissant, à une très

grande distance, ses rivaux les plus sérieux, MM. Roll et Tattegrain, le suivre avec 57 et 38 voix.

Le jury accentuait encore le caractère honorable de sa décision en reconnaissant que parmi les ouvrages historiques présentés pour les récompenses aucun ne méritait une première ni même une seconde médaille. C'est par des médailles de troisième classe qu'il a reconnu l'intérêt des tentatives faites par M. Scherrer dans sa Jeanne d'Arc entrant à Orléans, composition bien présentée, mais d'une exécution fatiguée et triste; par M. Lesur dans son Saint Louis distribuant des aumônes, où l'on trouve quelques morceaux d'une facture saine et franche; par M. Louis Girardot dans son Ruth et Booz, idylle lunaire d'une impression poétique. Presque toutes ses faveurs, comme celles du public, ont été réservées pour les peintres de mœurs contemporaines et pour les peintres de paysage. Ceux-là tiennent, en effet, le haut pas dans nos expositions, et leurs succès, si légitimes, prépareraient sans doute un renouvellement de l'école française, si l'on n'abandonnait pas trop souvent la proie pour l'ombre, et si l'on apportait résolument, dans l'exécution de ces thèmes à la fois plus faciles et plus exigeants, la conscience intellectuelle et la science technique que les générations précédentes mettaient à traiter d'autres sujets.

Il est juste de dire que dans toutes les branches de la peinture contemporaine, portrait, paysanneries, scènes civiles et militaires, paysages et natures mortes, les jeunes arrivants aperçoivent encore devant eux des maîtres en pleine maturité dont le talent s'affermit chaque année par l'expérience et qui peuvent longtemps encore leur donner d'utiles exemples. Le Portrait de M. Alexandre Dumas, vigoureusement modelé comme une médaille solide, par M. Bonnat, les élégants portraits de femmes et d'enfants par MM. Boulanger, J. Lefebvre, Bouguereau, etc., les portraits consciencieux de MM. Fantin-Latour, Émile Lévy, Morot, Monchablon, sont intéressants à comparer avec ceux des jeunes récompensés, MM. Doucet, Carrière, Aviat, M<sup>Ile</sup> Bilinska. Dans le genre rustique, M. Jules Breton, plus maître de lui que jamais,

toujours habile à présenter poétiquement ses paysannes mélancoliques dans la douceur ardente des beaux crépuscules, M. Dagnan, de plus en plus énergique dans l'accentuation pénétrante de ses types campagnards choisis avec un discernement de poète et d'historien parmi les races les plus expressives, M. Lhermitte, en qui la noblesse naïve du travail champêtre trouve un interprète admirablement puissant et sincère, ont exposé cette année des œuvres exemplaires. Chez eux l'union indispensable de la réalité et de la réflexion, de la vérité et de la poésie, de l'impression et de la science, éclate à tous les yeux comme une protestation nécessaire contre la grossièreté présomptueuse d'une certaine coterie de modernistes plus paresseux qu'innovateurs et plus ignorants qu'audacieux. MM. Buland, Fourié, Beyle, Muenier, Chigot, Éliot, Picard, Marty, Jacob, Deyrolle, que le jury a récompensés, marchent également dans la bonne voie, les uns avec une franchise plus crue, les autres avec un sentiment plus délicat. Dans la peinture familière de la vie scientifique ou artistique, M. Gervex, en représentant la leçon d'un chirurgien dans une salle d'hôpital avant une opération, et M. Dantan, en montrant des mouleurs à la besogne dans un atelier, ont fait tous deux des œuvres qui compteront. La guerre a vigoureusement inspiré M. Roll et M. Morot. Le paysage français ne déchoit pas entre les mains de MM. Français, Harpignies, Busson, etc., non plus que la peinture d'animaux entre celles de MM. Duez et Lambert, et la peinture de nature morte entre celles de MM. Philippe Rousseau et Vollon.

Dans la section de sculpture, l'obtention de la médaille d'honneur par M. Fremiet, pour son groupe d'un Gorille enlevant une femme nue, groupe d'un réalisme scientifique un peu brutal, il faut l'avouer, n'a pu toutefois surprendre que ceux auxquels la valeur exceptionnelle de M. Fremiet n'était pas connue. Ses confrères, en lui décernant cette haute distinction, ont voulu récompenser toute une longue carrière, des plus honorables et des plus laborieuses. M. Fremiet est certainement l'un des sculpteurs les plus

originaux et les plus ingénieux de notre temps, l'un de ceux qui ont tenté avec le plus de succès d'ouvrir à la sculpture des voies nouvelles soit par les études zoologiques, soit par les études historiques. Des Français ne peuvent pas d'ailleurs oublier que M. Fremiet est l'auteur du Louis d'Orléans au château de Pierrefonds et de la Jeanne d'Arc sur la place des Pyramides. Aucun artiste de notre temps n'est peut être entré si profondément ni si savamment que lui dans l'intimité de notre âme nationale. Le témoignage d'estime et d'admiration qui lui a été accordé était mérité depuis longtemps.

Le Gorille n'était d'ailleurs qu'une note isolée dans la section de sculpture. Comme toujours, la meilleure place y était réservée à la beauté féminine, qui, sous les traits de Diane, d'Omphale, de Circé, nous a apparu, grâce à MM. Falguière, Gérôme, Delaplanche, sous des aspects bien divers, dans la séduction éclatante des beaux marbres. L'art monumental, héroïque, patriotique, dignement représenté par MM. Boisseau, Boucher, Desca, Marqueste, Millet, nous a montré, en outre, les fragments d'une œuvre tout à fait supérieure qui sera l'honneur de la ville d'Orléans, le Monument de Mgr Dupanloup, par M. Chapu. L'art décoratif s'y est manifesté sous une forme mouvementée et brillante, conforme à nos traditions du XVIIe siècle, dans les beaux bas-reliefs de M. Injalbert pour la ville de Montpellier. A côté de ces artistes hors concours, qui sont la gloire de l'école, tous ceux que le jury a signalés par ses récompenses à l'attention publique et dont on trouvera les œuvres décrites dans ce catalogue, nous attestent que, de ce côté, l'on n'a toujours rien à craindre. Dans la section de sculpture, jeunes et vieux nous rassurent pour l'avenir comme ils nous enchantent dans le présent.

GEORGES LAFENESTRE.

### LE LIVRE D'OR

DU

SALON DE PEINTURE





# RÉCOMPENSES DONNÉES PAR LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

## MÉDAILLES D'HONNEUR

#### PEINTURE

CORMON (FERNAND), né à Paris, élève de Fromentin et de M. Cabanel. — Rue Rochechouart, 38. (Voir les *Livres d'or* de 1880, p. 57; 1884, p. 33; 1885, p. 36.)

Nº 594. Les Vainqueurs de Salamine.

H. 4<sup>m</sup>65. — L. 7<sup>m</sup>65. — Fig. grandeur naturelle.

Au premier plan, à gauche, deux jeunes filles brunes, échevelées, les bras et les jambes nus, se tenant par la main, accourent, vues de profil, vers la droite. La première, vêtue d'une tunique de couleur jaune clair, des fleurs rouges dans les cheveux, agite de la main droite un rameau d'olivier; la seconde est habillée d'un corsage rose et d'une tunique brodée, couleur de safran. Derrière elles tournent en cercle plusieurs jeunes filles secouant des tambourins et des sistres; d'autres rondes de danseuses les suivent dans le lointain. Au milieu du tableau,

marchant obliquement vers la gauche, tous les visages vus de profil, s'avance la troupe des Athéniens. Le premier rang est composé de cinq soldats dont le plus éloigné, portant un casque plat, une cuirasse et des jambières de bronze, tient une masse d'armes sur son épaule. Près de lui marche dans le rang une jeune femme blonde, habillée de bleu, qui serre entre ses bras un vase d'or. Les quatre autres soldats, jambes nues et têtes nues, l'un couronné de feuillage, l'autre le front bandé d'un linge sanglant, chantent à tue-tête en se tenant par les épaules. Au premier plan, sur la droite, un soldat cuirassé, avec un casque doré à visière, un tapis persan sur le bras, une pique dans une main et un bouclier dans l'autre, les accompagne en courant; il est suivi d'un éphèbe nu sous sa courte chlamyde flottante, et d'une jeune fille en longue tunique rouge, portant dans son bras gauche une idole peinte de style égyptien. Derrière, au deuxième plan, au milieu de la foule des hommes et des femmes qui brandissent pêle-mêle, en criant, des épées, des lances, des branches de feuillage, Thémistocle, la tête nue, monté sur un cheval qui caracole, vu de profil, lève la tête et le bras droit vers le ciel. Au fond, la mer bleue avec la ligne des montagnes de l'Attique se déroulant sur la gauche. A droite, des voiles de navires agitées par le vent. Ciel clair et vif.

Signé à gauche, en bas : F. Cormon. 1887.

COMMANDÉ PAR L'ÉTAT

#### SCULPTURE

FREMIET (EMMANUEL), né à Paris, élève de Rude. — Méd. 3° cl. 1849, 2° cl. 1851, 3° cl. 1855 (E. U.), \*\* 1860, méd. 2° cl. 1867 (E. U.), O. \*\* 1878.

Nº 3981. Gorille (Troglodytes gorilla du Gabon).

Groupe. Plâtre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>90. — L. 1<sup>m</sup>35. — Pr. 1<sup>m</sup>40.

Debout, sur un rocher, atteint par une flèche qui lui traverse l'épaule



GORILLE (Platre)

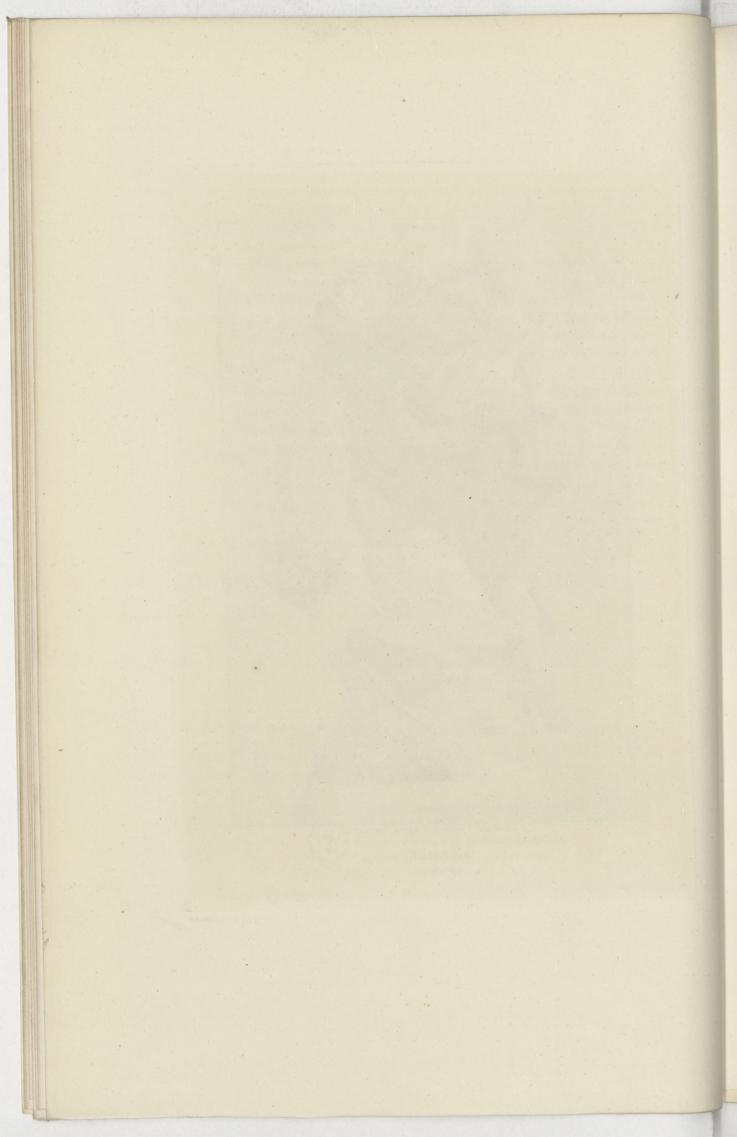

gauche, le quadrumane, posé sur le pied droit, s'élance, de face, en avant, le pied gauche en arrière; il emporte sous son bras droit, en la serrant contre sa poitrine, une femme nue qui se débat, le repoussant des deux bras, les jambes pendantes. Dans la main gauche l'animal tient un gros silex. La femme, dont le bras montre des traces de morsure, porte une ceinture de coquillages, et, dans les cheveux, un peigne fait avec des dents d'animaux.

Signé, sur le rocher : E. Fremiet.

Acquis par l'État.

RÉCOMPENSE DONNÉE PAR LE MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

### PRIX DU SALON

VERLET (RAOUL-CHARLES), né à Angoulême (Charente), élève de MM. Cavelier et Barrias. — Mention honorable 1886. — Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 233.

Nº 4573. La Douleur d'Orphée.

Statue. Plàtre. Fig. de grandeur naturelle. H. 2<sup>m</sup>60. — L. 1<sup>m</sup>00. — Pr. 1<sup>m</sup>00.

Nu, debout sur une pente pierreuse, posé sur le pied gauche, la jambe droite tendue en arrière, la tête renversée, les yeux fermés, le poète agite en l'air ses deux bras. Entre ses pieds, Cerbère hurlant de ses trois têtes. Devant lui, à terre, sa lyre tombée.





"Grave par E. Abot d'après R. Verlet.

LA DOULEUR D'ORPHÉE (Plâtre)







SOIR D'AUTOMNE





# RÉCOMPENSES DONNÉES PAR LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

## PEINTURE

### MÉDAILLES DE DEUXIÈME CLASSE'

SAINTIN (HENRI), né à Paris, élève de Pils et de MM. Saint-Marcel et A. Segé. — Méd. 3° cl. 1882. — Rue Nationale, 14. (Voir le *Livre d'or* de 1882.)

Nº 2115. Soir d'automne.

H. 1<sup>m</sup>60. — L. 2<sup>m</sup>50.

Sur le premier plan, un vaste plateau, aride et nu, de terrains rocailleux semés çà et là de touffes d'herbes jaunies. Au milieu, arrive, de

<sup>1.</sup> Le Jury a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de décerner de médailles de première classe.

face, dans le fond, un troupeau de moutons suivi d'un berger. Derrière le plateau une large vallée remplie d'ombre, et, au delà, dans le lointain, une chaîne de collines rocheuses, sur lesquelles, à droite et à gauche, s'élèvent quelques constructions frappées par le soleil couchant. Ciel gris et chaud. A gauche, la lune, large et pleine, commence d'apparaître sous la vapeur.

Signé à gauche, en haut : Henri Saintin. 1887.

Acquis par l'État.

BULAND (JEAN-EUGÈNE), né à Paris, élève de M. Cabanel. — Mention honorable 1879, méd. 3° cl. 1885. — Rue Michelet, 1. (Voir les *Livres d'or* de 1879 et 1885.)

Nº 387. Héritiers.

H. 1 m 80. - L. 2 m 25

A gauche, au premier plan, un grand coffre-fort en fer dont le battant ouvert laisse voir des rayons vides. Sur le coffre-fort des cachets de cire rouge, des bandes de papier déchirées, une affiche jaune portant en grosses lettres: Vente mobilière. Près du coffre-fort, sur la droite, une petite table en bois autour de laquelle sont assis, immobiles, l'air grave, cinq personnages, d'aspect rustique, vêtus de noir; au fond, de face devant la table, un jeune homme, une vieille femme en bonnet plat, un homme d'âge mûr qui semble regarder un papier déposé sur la table; à droite, au premier plan, de profil, un homme âgé, des lunettes sur le nez, les mains allongées sur ses genoux, et, derrière lui, au second plan, un autre homme, qui tient une canne entre ses jambes. Au fond, une fenêtre vitrée, avec des rideaux blancs, donnant sur des jardins. Sur le mur, à droite, est suspendue une carte géographique.

Signé en bas, sur le parquet : Eug. Buland. 87.

Acquis par l'ÉTAT.

DOUCET (LUCIEN), né à Paris, élève de MM. Jules Lefebvre et G. Boulanger. — Méd. 3° cl. 1879. — Grand Prix de Rome 1880. — Rue de La Rochefoucauld, 64. (Voir le *Livre* d'or de 1879.)

Nº 797. Portrait de M. F. de D...

H. 1<sup>m</sup>20. — L. 0<sup>m</sup>87. — Fig. grandeur naturelle, jusqu'aux genoux.

Homme d'âge mûr, aux yeux bleus, au teint coloré. Les cheveux et la barbe sont courts et grisonnants. Il se présente de face, le pouce gauche dans la poche du pantalon, tenant une cigarette dans la main droite à la hauteur de la poitrine. Redingote, gilet et pantalon noirs. Cravate longue de couleur grisâtre. Chaîne de montre en argent. Fond neutre.

Signé à gauche, en bas : L. Doucet. 1886.

BEYLE (PIERRE-MARIE), né à Lyon. — Méd. 3° cl. 1881. — Boulevard de Clichy, 6. (Voir le *Livre d'or* de 1881.)

Nº 226. Un Sauvetage; Dieppe.

H. 2<sup>m</sup>00. - L. 2<sup>m</sup>50.

Au milieu, les dalles d'une jetée en pierre, bordée de parapets, qui s'allonge, de face, jusqu'au fond; sur la gauche, à l'arrière-plan, quelques constructions basses et la tour d'un phare allumé. Du même côté, au premier plan, une vieille paysanne, assise sur une pièce de bois, pleure, la tête dans ses mains. Derrière elle, une jeune fille, debout, vue de dos, embrasse une femme plus âgée qui la serre entre ses bras et regarde, de profil, sur la droite, vers la mer. Au milieu, trois pêcheurs sont en train d'apporter une échelle, et l'on voit au-dessus du parapet la tête et les épaules d'un matelot coiffé d'un béret qui s'apprête à descendre le long du mur. Plus loin, appuyés sur le parapet, plusieurs hommes regardent en bas. Au-dessus du parapet apparaît

l'extrémité d'une voilure. A droite, la mer agitée, d'un vert pâle. Ciel chargé de nuages que la lune cherche à percer.

Signé à droite, en bas : Beyle. Dieppe. 1886.

FOURIÉ (ALBERT), né à Paris, élève de MM. J.-P. Laurens et Gautherin. — Mention honorable 1883, méd. 3° cl. 1884. — Rue Notre-Dame-des-Champs, 70 bis. (Voir les Livres d'or de 1883 et 1884.)

Nº 945. Un Repas de noces à Yport.

H. 2m60. — L. 3m60. — Fig. grandeur naturelle, jusqu'à mi-corps.

Dans un verger, sous des arbres verts, une longue table, chargée de plats et de vaisselles, vue obliquement, coupée, sur la droite, par le bas du cadre. De chaque côté, un rang de convives, assis, qu'on voit de profil. A droite, au premier plan, une grosse fille, en robe grise et cravate bleue, tenant une fourchette et regardant à droite. A la suite, un homme, coiffé d'un chapeau rond, regardant, son verre à la main, la mariée en blanc, placée à son côté; celle-ci se retourne, pour trinquer, vers un homme en manches de chemise, debout derrière elle, qui s'essuie la bouche avec sa serviette. Plus loin, une grosse femme en bonnet avec un enfant sur les genoux, un homme buvant, une paysanne mangeant et un paysan en blouse bleue coiffé d'une casquette. Sur le côté gauche, au premier plan, une petite fille, en robe rose, penchée sur la table, et, à la suite, une femme en bonnet blanc, portant un châle à fleurs, le marié avec une rose à la boutonnière, deux hommes en bras de chemise dont l'un au bout de la table se lève pour tendre son verre. A droite, derrière les convives, un grand drap de toile grise suspendu aux branches d'un gros pommier dont le feuillage répand son ombre sur la table ensoleillée. Au fond, d'autres pommiers verts espacés dans l'herbe pleine de lumière.

Signé à gauche, en bas : Albert Fourié. Yport. 1886.

Acquis PAR L'ETAT.

CARRIÈRE (EUGÈNE), né à Gournay-sur-Marne (Seine-et-Oise), élève de MM. Français et Cabanel. — Mention honorable 1884, méd. 3° cl. 1885. — Impasse du Maine, 16. (Voir les *Livres d'or* de 1884 et 1885.)

Nº 455. Portrait de M. Louis-Henri Devillez.

H. 1<sup>m</sup>80. — L. 1<sup>m</sup>20. — Fig. grandeur naturelle, en pied.

Homme jeune, blond, la barbe et les cheveux courts, le front dégarni, en pantalon gris et veston noir collant. Il est debout, de face, près d'une selle de sculpteur portant une maquette de femme nue. Le coude droit appuyé sur la selle, il pétrit une boulette de terre glaise dans ses deux mains. Un grand lévrier brun clair se frotte le museau contre sa jambe gauche. Dans la pénombre vague de l'atelier obscur on entrevoit au fond, à droite, une femme assise, de profil, tournée à droite, la poitrine nue, qui se déchausse.

Signé à gauche, en bas : Eugène Carrière. 1887.

COURANT (MAURICE-FRANCIS-AUGUSTE), né au Havre, élève de M. Meissonier. — Méd. 1870. — A Poissy (Seine-et-Oise), clos de l'Abbaye.

Nº 609. Dans l'avant-port.

H. 1m50. - L. 2m00.

Au milieu, au premier plan, vu d'arrière, un steamer dont la cheminée est peinte en rouge, portant pavillon rouge à croix blanche. On lit, sur l'arrière: J. M. MADVIG KOBEN HAVN. A droite, une petite barque montée par cinq hommes, et, à l'arrière-plan, un autre steamer à l'ancre le long du quai bordé par des maisons. A gauche, dans l'éloignement, un autre quai au delà duquel on aperçoit des mâtures dans d'autres bassins. Au fond, sur la droite, colline boisée. Ciel gris chargé de nuages.

Signé à gauche, en bas : Maurice Courant.

BERTON (ARMAND), né à Paris, élève de MM. A. Millet et Cabanel. — Méd. 3° cl. 1882. — Impasse du Maine, 18 bis, et rue Madame, 60. (Voir le Livre d'or de 1882.)

Nº 211. Brumaire.

H. 1m90. — L. 1m20. — Fig. grandeur naturelle, nue.

Jeune femme brune, aux cheveux épars, debout, de face, les pieds croisés, la main gauche relevée derrière la tête, s'appuyant de la main droite sur un tronc d'arbre effeuillé. Au pied de l'arbre, à gauche, grelottant, serrant ses bras croisés sur sa poitrine, se tient accroupi un petit faune à pieds de chèvre. Au-dessus de sa tête, sur un arbuste desséché, croasse un corbeau. A terre quelques feuilles jaunes. Sur la droite, au delà d'une nappe d'eau pâle, on entrevoit un vague paysage semé de tons gris et roux.

Signé à gauche, en bas : Arm. Berton. 87.

BAIL (Joseph), né à Limonest (Rhône), élève de M. A. Bail. — Mention honorable 1885, méd. 3° cl. 1886. — Rue Rochechouart, 70.

Nº 89. Le Marmiton.

H. 1m50. - L. 2m15. - Fig. grandeur naturelle.

Jeune garçon, en vêtements gris, tablier de toile et savates noires, assis, vu de trois quarts, sur une chaise. Le pied droit posé sur un morceau de bois jeté à terre, le coude gauche appuyé sur un escabeau grossier à trois pieds, il se retourne à gauche pour regarder avec attention le fond d'un grand chaudron de cuivre qu'il tient, de la main droite, posé tout droit sur son genou. Dans l'autre main il tient un torchon. A droite, près de lui, à terre, une casserole de cuivre, plus loin un grand chaudron, une passoire, des couvercles en cuivre, une

bouillotte en fer-blanc, une cruche en grès. A gauche, un grand baquet plein d'eau, dans lequel trempent un pot de grès vert et un chaudron.

Signé à droite, en bas : Bail Joseph. 84.

DESBROSSES (JEAN), né à Paris, élève d'A. Scheffer et Chintreuil. — Méd. 3° cl. 1882. — Rue de Scine, 47. (Voir le *Livre d'or* de 1882.)

Nº 744. Mont-Dore.

H. 1m60. - L. 2m40.

Au milieu une vallée tapissée de verdures claires s'enfonçant entre des montagnes couvertes de végétations plus sombres. Sur le premier plan, partant de l'angle gauche, une route bordée, en contre-bas, sur la droite, de maisons basses à toitures de tuiles. A quelque distance, sur la route, marche, venant de face, une paysanne en capuchon rouge, s'abritant sous un parapluie. Dans la vallée, on voit un village, avec un clocher, à demi caché dans la verdure. De longues traînées de vapeurs grises flottent, en s'éparpillant, autour des sommets, surtout dans le fond. Ciel gris et couvert.

Signé à droite, en bas : Jean Desbrosses.

Acquis par l'État.

MICHELENA (ARTURO), né à Valencia (Venezuela), élève de M. J.-P. Laurens. — Rue Delambre, 23.

Nº 1690. Enfant malade.

H. 1<sup>m</sup>90. — L. 2<sup>m</sup>00. — Fig. grandeur naturelle.

Intérieur pauvre. Sur la gauche, un lit, vu en travers, dans lequel est couché, la tête de face, un enfant pâle, aux yeux fixes, coiffé d'un

bonnet blanc. Sur le pied du lit, au premier plan, est assise, vue de profil, une femme aux yeux rougis, tournée à droite vers un homme d'âge mûr, grisonnant, à longue barbe et longs cheveux, en gros paletot verdâtre, qui se tient, de profil, en face d'elle, la main droite levée. Au fond, derrière le lit, de face, accoudé, les mains croisées, un homme encore jeune, et, à droite, près de la fenêtre, une petite fille, debout, de face, regardant le médecin, un doigt dans la bouche. Du même côté, au premier plan, l'extrémité d'une petite table de bois sur laquelle sont posées une tasse, des bouteilles et des fioles. Au fond, à travers les carreaux de la fenêtre, dont les rideaux sont levés, on aperçoit des toits couverts de neige.

Signé à droite, en bas : Arturo Michelena. Paris. 1887.

LUCAS (FÉLIX-HIPPOLYTE), né à Rochefort-sur-Mer (Charente-Inférieure), élève de Pils et de H. Lehmann. — Mention honorable 1879, méd. 3° cl. 1884. — Avenue Frochot, 13. (Voir les *Livres d'or* de 1879 et 1884.)

Nº 1549. L'Angélus de Jeanne.

H. 1m60. - L. 2m50. - Fig. grandeur naturelle.

Sur le premier plan, à gauche, dans une plaine, près d'une route, une jeune paysanne en jupe brune et chemise flottante, la tête nue, les pieds et les bras nus, à genoux, vue de trois quarts, tournée vers la droite. Derrière elle, un feu de racines d'où monte une fumée qui forme, près de sa tête, une vague figure de femme envolée qui lui parle à l'oreille. A droite, sur le bord de la route, au milieu de touffes d'herbes jaunies et de tiges de chardons en fleurs, un poteau portant sous un auvent un crucifix de bois peint devant lequel voltigent deux autres apparitions, en longs flots de fumée, une sainte tenant un lis à la main et un saint coiffé d'un casque. Çà et là, au loin, dans la plaine, quelques lueurs de feux d'herbes, et, sur l'horizon, à droite, un village avec un clocher dont les fenêtres s'allument. Dans le ciel, sur la gauche, blanchit le croissant de la lune.

Signé à gauche : F. Hipp. Lucas. 87.

THIOLLET (ALEXANDRE), né à Paris, élève de Drolling et de M. Robert-Fleury. — Mention honorable 1872. — Méd. 3° cl. 1885. (Voir le *Livre d'or* de 1885.)

Nº 2287. La Côte normande.

H. 1<sup>m</sup>40. — L. 2<sup>m</sup>10.

Au premier plan, un plateau herbu sur le haut d'une falaise d'où la vue s'étend sur la mer. A droite, une haie d'épines, à l'ombre de laquelle est assis, vu de dos, un petit garçon en tricot gris, coiffé d'un béret brun. Au bout de la haie, vers le centre du tableau, une barrière peinte. Sur la gauche, à l'arrière-plan, à l'extrémité de la falaise en pente, une vache brune. Au fond, la mer, d'une teinte jaune près de la côte, où passent quelques voiles blanches, et, à l'horizon, la pointe du cap de la Hève. Ciel d'été couvert de nuages gris.

Signé à gauche, en bas : Thiollet.

GUIGNARD (GASTON), né à Bordeaux, élève de MM. Ferey, Humbert et Gervex. — Mention honorable 1883, méd. 3° cl. 1884. — Avenue Gourgaud, 9. (Voir les *Livres d'or* de 1883 et 1884.)

Nº 1130. Dans la lande.

H. 2m55. — L. 3m45.

A gauche, au premier plan, dans une lande couverte d'herbes jaunies, auxquelles se mêlent çà et là des ajoncs en fleurs et que traverse un ruisseau, une vache blanche, tachée de brun, vue de profil, tournée sur la droite, s'approchant de l'eau; devant elle, une génisse rousse, vue de trois quarts, tournée dans l'autre sens. De l'autre côté du ruisseau, à droite, au deuxième plan, une vache brune et blanche, ayant une clochette au cou. A l'arrière-plan, au milieu et sur la gauche, quelques autres vaches disséminées dans la lande. Au fond, un bouquet de pins sur un tertre. Ciel pâle et lumineux.

Signé à droite, en bas : Gaston Guignard.

MORLON (Antoine Paul-Émile), né à Sully-sur-Loire (Loiret). — Mention honorable 1883, méd. 3° cl. 1885. — Rue de l'Orient, 9. (Voir les *Livres d'or* de 1883 et 1885.)

Nº 1733. Lancement d'un bateau de sauvetage allant au secours d'un navire incendié.

H. 2mo5. - L. 3m65.

Au milieu, sur le deuxième plan, vue de profil, l'embarcation, montée par dix hommes, plonge de l'avant dans les vagues agitées, tandis que l'arrière soulevé repose encore sur un long chariot à roues que cinq hommes sont en train de retirer sur la plage. Plusieurs des matelots s'efforcent de mettre à la mer leurs grands avirons, tandis qu'un autre se tient à la barre. Sur le sable du rivage, au premier plan, un cheval gris et un cheval brun dételés. Sur l'horizon, à gauche, on aperçoit un navire en flammes. Mer démontée, houleuse, écumante. Ciel très sombre où voltigent, en haut, à droite, trois mouettes.

Signé à droite, en bas : A. Morlon.





LE BRÉVIAIRE

## MÉDAILLES DE TROISIÈME CLASSE

MUENIER (Jules-Alexis), né à Vesoul, élève de MM. Gérôme, Dagnan et Courtois. — Avenue de Villiers, 124.

Nº 1755. Le Bréviaire.

H. 1m10. - L. 1m40.

Dans un jardin en terrasse, sur la droite, un vieux curé, en soutane noire, des sabots aux pieds, assis, le corps vu de profil, la tête nue et tournée de face, sur un banc rustique. Il tient un livre sur ses genoux. A ses pieds un arrosoir. Sur la gauche, des chrysanthèmes et des volubilis devant un petit mur à hauteur d'appui par-dessus lequel on aperçoit les toitures d'un village dorées par le soleil couchant. Au premier plan, à gauche, des plantations de choux, à droite des dahlias en fleurs.

Signé à gauche, en bas : J. A. Muenier. Coulevon. 1886.

THURNER (GABRIEL), né à Mulhouse (Alsace), élève de M. Chabal-Dussurgey. — Mention honorable 1884. — Rue Blomet, 27. (Voir le *Livre d'or* de 1884.)

Nº 2301. Cerises et abricots.

H. 1m30. - L. 1m75.

A terre une grande soupière en faïence peinte pleine d'abricots coupés, près d'un panier d'osier où sont jetées des branches d'abricotiers avec leurs feuilles et leurs fruits. Sur le premier plan, à gauche, devant la soupière, une bourriche avec des balances en cuivre; au milieu,

devant le panier, un tas d'abricots, et, à droite, des cerises débordant d'une cuvette de faïence bleue. Dans le fond, à gauche, deux bocaux en verre.

Signé à gauche, en bas : G. Thurner.

TANZI (LÉON), né à Paris, élève de MM. Bouguereau, J. Lefebvre et Benjamin-Constant. — Mention honorable 1886. — Passage de l'Élysée-des-Beaux-Arts, 18.

Nº 2266. La Mare de Courtbuisson.

H. 1m15. - L. 2m00.

Au premier plan, dans l'eau verte et transparente, des tousses d'herbes et de fleurs. Tout le fond est formé par des massifs d'arbres et d'arbustes toussus qui entourent, en demi-cercle, la mare semée de plantes aquatiques et la couvrent d'ombre sur la droite. En haut, au milieu, entre les branches, une trouée sur un ciel bleu.

Signé à gauche, en bas : L. Tanzi. 1887.

LOUSTAUNAU (Louis-Auguste-Georges), né à Paris, élève de MM. Gérôme, Barrias et Vibert. — Mention honorable, 1882. — Boulevard Rochechouart, 57 bis.

Nº 1547. Aérostation militaire; passage d'une rivière.

H. 2m15. - L. 1m65.

Sur le premier plan, au bord d'une rivière, une barque plate, vue de profil, conduite par deux soldats, en pantalons de coutil et vestes bleues, coiffés de képis, qui rament à l'arrière, tandis qu'un autre soldat, à l'avant, un genou sur le bord, s'appuie, pour démarrer, sur un long croc. Au milieu de la barque cinq officiers du génie, trois assis et deux debout. L'un de ces derniers, vu de face, portant un binocle, tient un

carnet à la main, les yeux baissés. Les autres dressent la tête pour regarder en l'air un aérostat dont les cordes sont tenues par une compagnie de soldats groupés sur un bac qui traverse la rivière un peu plus loin. Sur la berge, à gauche, plusieurs fourgons et machines attelés de mulets au milieu de groupes de soldats et d'officiers. Dans le fond, des massifs d'arbres aux feuillages jaunis. Ciel gris et couvert.

Signé à gauche, en bas : A. Loustaunau.

CHIGOT (EUGÈNE-HENRI-ALEXANDRE), né à Valenciennes, élève de son père et de M. Cabanel. — Mention honorable 1886. — Rue Lafayette, 111.

Nº 532. Pêche interrompue.

H. 2<sup>m</sup>45. — L. 4<sup>m</sup>00. — Fig. grandeur naturelle.

Une barque de pêcheurs, en pleine mer, vue en travers, venant de droite à gauche. A l'avant, de profil, assis, un pêcheur, coiffé d'un chapeau plat, ramant des deux mains de toutes ses forces. A l'arrière, sur la droite, regardant de face, un homme assis, en vareuse verdâtre, la tête nue, tenant étendu sur ses genoux un jeune garçon pâle, aux yeux fermés. Sur le banc du milieu gisent quelques poissons. Sur le flanc de la barque une flèche blanche suivie de B... 702-O. Mer verdâtre. Ciel couvert.

Signé à droite, en bas : Eugène Chigot, Pointe de l'Omel, décembre 86.

CLAUDE (EUGÈNE), né à Paris, élève de son père et de M. Galland. — Mention honorable, 1880. — A Asnières (Seine), rue Vieille-d'Argenteuil, 88. (Voir le *Livre d'or* de 1880.)

Nº 548. Chez la crémière.

H. 1m15. - L. 1m65.

Sur un étal, un large fromage blanc, entamé, dans un égouttoir en

cuivre, devant des paniers remplis de branches de cerisier avec leurs fruits. A gauche, un autre fromage blanc dans un clayon, un saladier plein de grosses fraises, plusieurs pots à lait et une grande cruche en grès rouge à goulot. A droite, dans un pot de grès jaune une gerbe de fleurs des champs.

Signé sur le bord de l'étal : Eug. Claude. 86.

MAUVE (ANTON), né à Zaarddam (Hollande), élève de M. P. F. van Os. — Mention honorable 1880. — A Laren (Hollande) et à Paris chez MM. Boussod, Valadon et Ce, rue Chaptal, 9. (Voir le *Livre d'or* de 1880.)

Nº 1636. Moutons dans la bruyère.

H. 1moo. - L. 1m6o.

Au milieu, au second plan, un troupeau de moutons, brebis et agneaux, conduit par un berger enveloppé d'un manteau sombre, montant, vu de dos, vers le fond, sur un plateau couvert de bruyères desséchées. Ciel triste et blanchâtre.

Signé à droite, en bas : A. Mauve.

GALERNE (PROSPER), né à Patay (Loiret), élève de Durand-Brager et de M. Rapin. — Mention honorable, 1883. — Rue de Bourgogne, 52. (Voir le *Livre d'or* de 1883.)

Nº 976. Les Bords de la Cédelle à Crozant (Creuse).

H. 1<sup>m</sup>40. — L. 2<sup>m</sup>00.

Au premier plan, une nappe d'eau d'où sortent çà et là des blocs de pierre grise. A gauche, sur la rive basse, un gros arbre entouré de broussailles; à droite, une côte escarpée et rocheuse, dont la cime reflète les lueurs rougeâtres du soleil couchant. Au milieu, une ravine étroite encaissée entre deux pentes rocheuses. Les ombres portées, venant du fond, à gauche, s'allongent sur l'eau et obscurcissent tout le bas de la côte. Ciel blanc et lumineux.

Signé à gauche, en bas : P. Galerne. 1887.

ÉLIOT (MAURICE), né à Paris, élève de MM. Bin et Cabanel.

— Mention honorable 1886. — Rue Houdon, 3.

Nº 862. Le Jour des prix.

H. 1m55. — L. 2m25. — Fig. un peu plus petites que nature.

Au milieu d'une prairie verte et ensoleillée, sur le premier plan, une petite fille, en robe de mousseline blanche, la tête nue, ayant un livre dans les bras, se tient, debout, de profil, tournée à droite, près d'une barrière en planches sur laquelle est grimpé à califourchon un petit garçon en veste bleue et culotte grise, tête nue en plein soleil, qui cause avec elle, une couronne de papier vert et doré dans les mains. Sur la gauche, à l'arrière-plan, on voit arriver, de face, à travers la prairie, une dame en chapeau noir et châle de couleur, s'abritant sous une ombrelle, et, à son côté, un homme vêtu de noir, tenant son chapeau à la main, qui s'essuie le front. Dans le fond, traversant l'horizon, un cours d'eau bordé de saules, et, par delà, d'autres plaines en culture terminées par une ligne de collines basses. Ciel blanc et lumineux.

Signé à gauche, en bas : Maurice Éliot. Rochapt. 1886.

RONGIER (M<sup>Ile</sup> Jeanne), née à Mâcon, élève de MM. Harpignies et Luminais. — Mention honorable 1884. — Rue Fontaine-Saint-Georges, 42. (Voir le *Livre d'or* de 1884.)

Nº 2065. L'Entrée au couvent.

H. 1m20. - L. 1m50.

Intérieur de parloir éclairé au fond par une fenêtre-porte à rideaux

blancs. Au milieu, une dame âgée, vêtue de noir, assise, vue de profil, tournée à droite, tient la main d'une jeune fille en costume violet qu'on voit de face et qu'un monsieur en cheveux gris, placé derrière, embrasse en lui mettant la main sur l'épaule. Cette jeune fille tient par la main sa sœur moins âgée, portant le même uniforme, qui baisse la tête. A droite, une religieuse en robe blanche tient devant elle une autre petite fille qui pleure en se cachant la tête. Sur le deuxième plan, à gauche, dans le fond de la salle, une jeune pensionnaire, qu'on voit de dos, assise devant son père et sa mère également assis. Sur la muraille sont suspendues, à gauche, deux gravures encadrées représentant le Sacré Cœur de Jésus et la Sainte Vierge, et, à droite, sur une tablette, une statuette de la Vierge entre deux petits vases avec des fleurs; au-dessous une table, couverte d'un tapis vert, avec des livres et un encrier.

Signé à droite, en bas : J. Rongier.

GARDNER (M<sup>11e</sup> ÉLISABETH-JANE), née à New-Hampshire (États-Unis d'Amérique), élève de MM. Merle, Bouguereau et J. Lefebvre. — Mention honorable 1886. — Rue Notre-Damedes-Champs, 75.

Nº 989. La Fille du fermier.

H. 1<sup>m</sup>70. — L. 1<sup>m</sup>00. — Fig. grandeur naturelle.

Jeune paysanne, debout, dans une cour de ferme, le visage de face, le corps de trois quarts, un peu tourné à gauche. Elle porte un corsage gris, une chemise à manches courtes, un jupon couleur lie de vin, un tablier bleu; elle a les pieds nus; ses cheveux noirs tombent en nattes sur ses épaules. Elle jette de la main droite du grain à un coq, des poules, des canards et tient son tablier relevé de la main gauche. Au premier plan, à gauche, une poule blanche picorant, une poule grise levant la tête; à droite, une poule noire tachetée de blanc. Dans le fond un poteau soutenant le toit de chaume d'un hangar sous lequel on aperçoit un haquet et des ustensiles rustiques.

Signé à droite, en bas : Élisabeth Gardner.

AVIAT (Jules-Charles), né à Brienne-le-Château (Aube), élève de MM. E. Hébert, Bonnat et Lafrance. — Mention honorable 1879. — Rue de Saint-Pétersbourg, 32. (Voir le *Livre d'or* de 1879.)

Nº 69. Portrait de Mme H. G ...

H. 1m20. - L. om90. - Fig. grandeur naturelle, en pied.

Jeune dame brune, coiffée d'un large chapeau de feutre noir à plumes noires, assise, de face, sur un canapé, les pieds posés à gauche sur un coussin vert. Elle tient de la main gauche, nue, sur ses genoux un petit manchon et laisse tomber l'autre, gantée de jaune, sur le bras du canapé. Elle porte une robe de velours bleu garnie de fourrure. Sur le canapé, à droite, un manteau de velours noir bordé aux manches de fourrures grises et doublé de satin rose. Fond de tenture bleuâtre.

Signé à droite, en bas : Jules Aviat. 87.

CHAPERON (EUGÈNE), né à Paris, élève de Pils et de M. E. Detaille. — Mention honorable 1884. — Rue Claude-Vellefaux, 40. (Voir le *Livre d'or* de 1884.)

Nº 497. La Douche au régiment.

H. 1m13. - L. 1m63.

Une salle voùtée, vue en diagonale, éclairée dans le fond, sur la droite, par une large fenêtre cintrée à petits carreaux. Devant la fenêtre, au second plan, trois hommes nus, le plus éloigné tournant le dos, les deux autres de face, l'un se baissant pour se frotter la jambe, l'autre, le plus rapproché, en train de recevoir sur l'estomac le jet d'une douche dont la lance est dirigée, à l'extrémité de la salle, sur la gauche, par un caporal près duquel se tient un sous-officier. Au premier plan, à gauche, vu de dos, un soldat, en pantalon de coutil et bras de chemise, tournant la roue d'une pompe, dont le tuyau trempe dans un tonneau; à droite, un officier, les mains derrière le dos, vu de profil, regardant les

hommes qu'on douche, et, sur le devant, un grand baquet. Au fond, une cloison en planches, devant laquelle fume un large poèle rond. Un homme nu, près du poèle, est assis sur un banc de bois. Un autre, le torse nu, en pantalon de coutil, se tient, à gauche, dans l'embrasure de la cloison par-dessus laquelle, à droite, un troupier, coiffé d'un képi, se hisse pour regarder ses camarades.

Signé à gauche, en bas : Eugène Chaperon. 1887.

JIMENEZ (Luis), né à Séville (Espagne), élève de l'Académie des Beaux-Arts de Séville. — Rue Boissonade, 6.

Nº 1291. Paysanne picarde.

H. om60. — L. om40.

Jeune semme blonde, en bonnet blanc à brides pendantes, corsage gris, jupe brune, tablier blanc, assise, de profil, tournée à droite, sur une pente gazonnée. La main droite tombante, elle tient de la main gauche sur ses genoux un tricot commencé et regarde sur la droite, à quelques pas, un petit enfant assis dans l'herbe, en bonnet blanc et sarrau noir, qu'on voit de dos. Au fond, à gauche, sur le talus, une barrière.

Signé à gauche, en bas : Luis Jimenez. Paris. 1887.

VAUTHIER (PIERRE-LOUIS-LÉGER), né à Pernambouc (Brésil), de parents français, élève de M. Maxime Lalanne. — Rue Molitor, 18.

Nº 2365. Crue de la Seine au bas-port du pont de Tolbiac.

H. 1<sup>m</sup>40. — L. 1<sup>m</sup>10.

A droite un quai couvert de neige le long duquel marche, au deuxième plan, vue de dos, une femme en robe noire et châle rouge, portant un

paquet. A gauche, dans l'eau grise du fleuve, un ponton de bateaux à vapeur relié au quai par une file de planches sur lesquelles s'avance une femme tenant un enfant par la main. Dans l'éloignement, à gauche, le pont de Tolbiac, au milieu de gros bateaux amarrés, et à droite une construction basse. Tous les toits sont couverts de neige. Ciel bas et terne.

Signé à droite, en bas : Pierre Vauthier. Paris, janvier 1887.

PAYER (Jules de), né à Teplitz (Autriche), élève de M. A. Wagner. — Avenue Niel, 98.

Nº 1847. La Perte de l'expédition Franklin au pôle Nord; la tentative de retour.

Sir John Franklin entreprit en 1845, avec les navires Erebus et Terror, son dernier voyage à la recherche du passage Nord-Ouest. Pendant seize ans on resta sans nouvelles de cette expédition, et ce ne fut qu'après le vingt-troisième voyage de recherches que l'on acquit la certitude de la mort de Franklin et de ses compagnons. Il était mort avec vingt et un hommes à bord des navires pris dans les glaces. Les cent cinq qui restaient s'étaient mis en marche sous la conduite du capitaine Crozier dans la direction d'une colonie d'Esquimaux établie sur les bords de la « grande rivière des Poissons ». Ils succombèrent tous de froid et de faim au cours de cette longue marche, et leur chef aurait été un des derniers survivants.

H. 3m3o. — L. 4m55. — Fig. grandeur naturelle.

Au milieu, sur le premier plan, venant de face, des matelots, sur plusieurs files, penchés en avant et traînant, au moyen de cordes, une embarcation engagée dans les glaces qu'on aperçoit à l'arrière-plan. A gauche, un officier, la tête appuyée sur la main, assis, vu de profil, sur un tonneau. Derrière lui se tiennent, debout, le lieutenant de Vœux, enveloppé dans son manteau, coiffé d'un chapeau de feutre noir, et un jeune marin. Plus loin, debout, appuyé sur son fusil, le lieutenant Crozier donnant des ordres. Sur la droite, à l'arrière-plan, arrive de face un matelot, accompagné d'un chien et portant un sac sur le dos. De tous côtés, des blocs de glace et de la neige. Au fond, à l'horizon, un navire pris dans les glaces.

Signé à droite, en bas : Jules de Payer.

PICARD (EDMOND), né à Besançon, élève de MM. Rapin et J.-P. Laurens. — Rue de Malte, 65.

Nº 1896. Un Marché.

H. 1m70. - L. 2mo5. - Fig. grandeur naturelle.

Intérieur de chambre rustique éclairée à gauche par une fenêtre donnant sur un village. Au premier plan, à gauche, assis de trois quarts, devant une petite table, un homme grisonnant, la tête nue, portant une veste usée de couleur verdâtre, chaussé de sabots, tient la main droite sur son genou, dans une attitude d'attention. A droite, de l'autre côté de la table, un homme plus âgé, coiffé d'un bonnet de laine noir, en vareuse brune et pantalon bleu, chaussé de sabots, se tourne vers lui, le poing gauche fermé et posé sur la table, la main droite étendue. Entre eux, de face, au fond, une vieille femme en bonnet blanc, assise devant la table, tient sur ses genoux un enfant auquel elle donne une cuillerée de soupe. Sur la table une bouteille de vin; sur le bord de la fenêtre un encrier avec du papier et deux verres.

Signé à gauche, en bas : Edmond Picard.

CAGNIART (ÉMILE), né à Paris, élève de M. Guillemet. — Rue de Navarin, 6.

Nº 416. Le Soleil et la Neige.

H. 1m55. - L. 2mo5.

Une route, entre des talus, montant vers le fond. Le sol est couvert de neige. A droite, quelques arbrisseaux secs et quelques touffes d'herbe. A gauche, en contre-bas, un groupe de maisons dont les toits sont tout blancs. La lumière, venant du fond, porte de grandes ombres sur la neige. Ciel blanc, vif et clair.

Signé à droite, en bas : E. Cagniart.

LESUR (VICTOR-HENRI), né à Roubaix, élève de M. François Flameng. — Boulevard Garibaldi, 11.

Nº 1508. Saint Louis enfant distribuant des aumônes.

H. 3m40. — L. 2m40. — Fig. grandeur naturelle.

A gauche, sous l'auvent d'une porte cintrée, le petit roi, nu-tête, en tunique violette et manteau fleurdelisé, vu de trois quarts, se tient assis dans un siège sculpté. Il se penche vers un vieillard au torse qu, ceint de chiffons et de peaux, agenouillé devant lui dans la neige, les mains tendues, qu'on voit de dos au premier plan. Un autre vieillard, en houppelande brune et capuchon rouge, à côté, sur la droite, se prosterne, les coudes appuyés sur le degré du perron. Un peu plus loin arrivent, longeant la muraille, un vieillard infirme, avec un écriteau sur la poitrine, s'appuyant sur une béquille, et une vieille femme en gris, la main appuyée sur une canne, qui le conduit. Derrière eux se montrent deux autres têtes de mendiants. Sous la porte, derrière le roi, se tiennent trois moines dont l'un, à droite, porte un grand panier rempli de pains. Le sol et le perron sont couverts de neige.

Signé à gauche, en bas, dans la première marche du perron : V. Lesur. 1887.

SCHERRER (JEAN-JACQUES), né à Lutterbach (Alsace), élève de MM. Cabanel, Barrias et Cavelier. — Mention honorable 1881. — Impasse du Maine, 9, et chez M. Hoffer, rue des Grands-Augustins, 3. (Voir le *Livre d'or* de 1881.)

Nº 2147. Jeanne d'Arc, victorieuse des Anglais, rentre à Orléans et est acclamée par la population.

H. 5m35. - L. 4moo. - Fig. grandeur naturelle.

Au milieu, au deuxième plan, arrivant de la gauche dans une rue tournante, Jeanne, montée sur un cheval blanc caparaçonné d'azur fleurdelisé, s'avance lentement, tenant au poing l'étendard royal. Un page, portant son casque sur un coussin, marche à son côté, sur la droite, et tient son cheval par la bride. Près d'eux, au premier rang de

la foule rangée le long des maisons, sous l'auvent d'une boutique, un bourgeois en houppelande brune, levant son chapeau, une dame en robe de velours rouge fourrée d'hermine, coiffée d'un hennin doré. Sur le premier plan, à gauche, un archer, vu de dos, la main gauche en l'air, l'autre appuyée sur l'épaule d'un jeune garçon; plus loin, de profil, un moine en froc brun et une femme tenant un enfant dans ses bras. Au milieu, à l'arrière-plan, derrière Jeanne, une file de chevaliers, dont l'un en armure dorée, chevauchant, lance au poing, à travers la foule. Sur la gauche, au fond de la rue, les teintes rouges du soleil couchant.

Signé à droite, en bas : J.-J. Scherrer. 1887.

Acquis par l'État.

GIRARDOT (Louis-Auguste), né à Loulans-les-Forges (Haute-Saône), élève de MM. Gérôme et P. Dubois. — Mention honorable 1886. — Rue Delambre, 23.

Nº 1050. Ruth et Booz.

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle...

(Victor Hugo.)

H. 2<sup>m</sup>65. — L. 3<sup>m</sup>95. — Fig. grandeur naturelle.

Intérieur de grange éclairée à droite par une grande porte ouverte que remplit la clarté blanche de la lune. Au milieu, sous la lueur, adossé à un tas de gerbes, un vieillard en burnous blanc, les pieds nus, de face, assis et endormi. A gauche, agenouillée, appuyant sa tête et ses mains contre sa poitrine, se presse contre lui une jeune femme, drapée de blanc et souriante. Sur le premier plan, à gauche, des vases et des pièces de bois; à droite, devant le battant de la porte, un râteau et des vêtements. On aperçoit, par l'ouverture de la porte, la plaine éclairée et semée de meules.

Signé à gauche, en bas : Louis-Auguste Girardot. 1887.

MARTY (JEAN-ANDRÉ), né à Paris, élève de M. Cabanel.

— Rue Prony, 91.

Nº 1614. La Pêche.

H. 2<sup>m</sup>60. — L. 3<sup>m</sup>50. — Fig. grandeur naturelle.

Sur le premier plan, au milieu, debout, de profil, tourné à gauche, un paysan en train de lancer un épervier dans un cours d'eau. Il est en manches de chemise et pantalon de velours, coiffé d'un bonnet de loutre et chaussé de sabots. A droite, en arrière, assis dans l'herbe, vu de dos, un jeune garçon tenant un panier. A gauche, l'eau bordée par un talus couvert de broussailles vertes.

Signé à droite, en bas : André Marty. 1887.

JACOB (STEPHEN), né à Baigneux (Côte-d'Or), élève de MM. Bonnat et Boulanger. — Mention honorable 1879. — Boulevard Berthier, 15. (Voir le *Livre d'or* de 1879.)

Nº 1258. A l'église.

H. 1<sup>m</sup>30. — L. 1<sup>m</sup>00. — Fig. grandeur naturelle.

Une vieille paysanne assise de face sur un banc dans une église. Elle est coiffée d'un bonnet blanc et porte une capuche noire, une jupe de laine rouge, de gros souliers. Elle tient dans ses mains croisées sur ses genoux un chapelet auquel est suspendu un crucifix. A côté d'elle, à gauche, sur le banc, un livre entr'ouvert avec des lunettes entre les pages sur un mouchoir à carreaux de couleur. A droite, sur le deuxième plan, une jeune paysanne en bonnet noir, jupe sombre, châle bleu, agenouillée, de face, les deux mains appuyées sur un parapluie. Au fond, à gauche, un bahut en bois, et à droite, en perspective et en contre-bas, l'intérieur de l'église.

Signé à droite, en bas : Stephen Jacob.

BILINSKA (M<sup>lle</sup> Anna), née en Pologne, élève de MM. Tony Robert-Fleury, Lefebvre et Boulanger. — Rue de Fleurus, 27.

Nº 234. Portrait de l'auteur.

H. 1m15. - L. om90. - Fig. grandeur naturelle, jusqu'aux genoux.

Jeune femme aux yeux noirs, aux lèvres épaisses, la tête nue, avec des cheveux châtains en désordre, assise, de face, sur une chaise de bois noir. Corsage et jupe noirs, col noir et cravate noire, tablier de toile grise brodée de fleurs. Dans sa main droite reposant sur ses genoux elle tient des pinceaux, dans sa main gauche pendante une palette. Fond de tenture grisâtre.

Signé à gauche, dans la draperie : Anna Bilinska. Paryz. 1887.

ARUS (RAOUL), né à Nîmes, élève de Pils et de M. Vuillefroy. — Mention honorable 1886. — Rue Aumont-Thiéville, 4.

Nº 53. La 7º batterie du 11º régiment d'artillerie à la contrada de San Martino; bataille de Solférino, 29 juin 1859.

Au plus fort de l'attaque dirigée contre Solférino, de fortes colonnes autrichiennes cherchent à tourner la droite des Piémontais. Le général Forgeot, commandant l'artillerie du maréchal Baraguay d'Hilliers, voyant la marche menaçante de l'ennemi, dirige sur le flanc des colonnes autrichiennes, à la distance de 1,600 mètres, le feu très nourri de la 7º batterie du 11º d'artillerie, en position à la contrada San Martino, et les oblige à rebrousser chemin en désordre.

Au premier plan, à gauche, venant de face, un groupe de six soldats autrichiens prisonniers conduits par un sergent et suivis par une charrette remplie de blessés. Un peu en arrière, au milieu, venant de droite à gauche, un train d'artillerie précédé par un maréchal des logis lancé au galop. A droite, un groupe d'artilleurs à cheval. Sur un arrière-plan, à gauche, une batterie en position sur une éminence, et, au milieu, dans

l'éloignement, un régiment de ligne, l'arme au pied, devant un petit bâtiment à couverture de briques. A l'horizon, une tour carrée sur une colline. Ciel d'été d'un gris plombé.

Signé à gauche, en bas : R. Arus. 1887.

Acquis par l'État pour la salle d'honneur du 11e régiment d'artillerie.

DUFOUR (CAMILLE), né à Paris, élève de L. Cogniet et de M. Charles Jacques. — Mention honorable 1882. — Rue Fontaine-Saint-Georges, 33. (Voir le *Livre d'or* de 1882.)

Nº 825. Les Damps; embouchure de l'Eure.

H. 1m30. - L. 1m95.

Au milieu, la rivière arrivant du fond à gauche. A droite, une large berge gazonnée en pente, sur le haut de laquelle passe une route bordée par des habitations et des murs. A gauche, une rive plus escarpée et couverte de verdure. Au fond, un petit bâtiment sur la rivière, et, par derrière, une ligne de coteaux boisés. Ciel bleu traversé par de longs nuages gris. Au deuxième plan, à droite, une lavandière agenouillée sur une planche au bord de l'eau.

Signé à droite, en bas : Camille Dufour.

BUSSON (GEORGES-LOUIS-CHARLES), né à Paris, élève de son père et de M. Luminais. Mention honorable 1885. — Boulevard de Clichy, 8.

Nº 398. Un Lunch après la chasse.

H. 1mo5. - L. 1m50.

Au premier plan, à droite, un chasseur en habit rouge, debout dans l'herbe, s'appuyant contre son cheval, s'entretient, tourné à gauche, avec une amazone à cheval, arrêtée, qu'on voit de face. Derrière eux deux

cavaliers dont l'un, en habit rouge, pose la main gauche sur la croupe de sa monture, et l'autre, en redingote noire et chapeau noir de haute forme, allume un cigare. A gauche, au premier plan, un piqueur à pied, de face, tenant son cheval par la bride. Entre ces deux groupes, sur le second plan, une voiture de chasse attelée de quatre chevaux blancs, près de laquelle s'entretiennent trois jeunes dames que salue un jeune officier de hussards. Dans le fond, des arbres jaunis par l'automne, et, sur la droite, une rivière. Ciel couvert.

Signé à droite, en bas : Georges Busson. 1887.

DEYROLLE (Théophile-Louis), né à Paris, élève de MM. Cabanel et Bouguereau. — Mention honorable 1881. — A Concarneau (Finistère) et à Paris, rue Chanez, 9. (Voir le *Livre d'or* de 1881.)

Nº 775. Joueurs de boules.

H. 1<sup>m</sup>70. — L. 2<sup>m</sup>30. — Fig. un peu moins grandes que nature.

Sur le premier plan, au milieu, de face, un paysan breton en costume bleu, sabots et chapeau de paille, tenant une boule dans la main gauche, s'apprête à en lancer une autre de la main droite. A droite, un petit garçon, les deux mains sur ses genoux, se baisse pour suivre le coup, et derrière lui un vieillard montre le but de la main droite. Deux autres paysans placés un peu en arrière, entre le joueur et le vieillard, se pressent l'un contre l'autre en regardant; le premier a les bras croisés, le second tient une boule dans chaque main. A gauche, un autre groupe de deux paysans qu'on voit de profil, l'un allumant sa pipe, l'autre regardant du côté du but et tenant deux boules, les mains derrière le dos. Dans l'éloignement à gauche, une barrière en bois, devant laquelle causent deux paysannes; au fond, des talus couverts de verdure.

Signé à droite, en bas : T. L. Deyrolle.



P.A. Besnard pinx.

R. de Los Rios sc

LE SOIR DE LA VIE





## ARTISTES HORS CONCOURS

BENJAMIN-CONSTANT (JEAN-JOSEPH), né à Paris, élève de M. Cabanel. — Impasse Hélène, 15. (Voir les Livres d'or de 1880, p. 20; 1884, p. 8; 1885, p. 27.)

Nº 176. Théodora.

H. 2m25. - L. 1m25. - Fig. grandeur naturelle.

Brune, coiffée de la couronne fermée, l'impératrice est assise, de face, dans un siège de marbre blanc à dossier cintré, sur les bras duquel elle appuie ses deux coudes, laissant pendre devant elle ses mains nues et chargées d'anneaux. Elle porte une tunique verte avec de larges bandes d'or brodées de pierres précieuses sur la poitrine et sur le bas des jambes, sous un manteau violet à bandes d'or. A ses pieds, des roses jonchées sur les dalles. Fond de muraille en mosaïque.

Signé à gauche, en bas : Benj. Constant.

BESNARD (PAUL-ALBERT), né à Paris, élève de M. Jean Bremond. — Grand Prix de Rome 1874. — Méd. 3° cl. 1874, 2° cl. 1880. — Rue Guillaume-Tell, 17. (Voir le *Livre d'or* de 1880.)

Nº 218. Le Soir de la vie.

Composition décorative destinée à la salle des mariages de la mairie du 1er arrondissement.

H. 3m3o. — L. 6m1o. — Fig. un peu plus grandes que nature.

Au milieu, sur les degrés d'une maison rustique, au-dessus d'une grande plaine qui s'étend en bas sur la gauche, sont assis, vus de trois quarts, tournés à gauche, un vieux paysan et une vieille paysanne, serrés l'un contre l'autre et regardant le ciel clair plein d'étoiles. La paysanne, enveloppée dans un manteau sombre, au premier plan, repose sa tête sur l'épaule de son mari, qui, la tête nue, appuie son coude gauche sur un bâton qu'il tient de la main droite. Derrière eux, à droite, en haut, sur l'appui d'un escalier de pierre, se penche une jeune fille qui porte un enfant dans ses bras. Dans le fond on aperçoit, dans une cuisine éclairée, une jeune femme préparant le souper. A gauche, en bas, dans la plaine, les maisons d'un village où s'allument les lumières du soir.

Signé en bas : P. A. Besnard.

COMMANDÉ PAR LA VILLE DE PARIS.

BONNAT (Léon), membre de l'Institut, né à Bayonne (Basses-Pyrénées), élève de L. Cogniet. — Rue de Bassano, 48. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 282. Portrait de M. Alexandre Dumas.

H. om72. - L. om60. - Buste grandeur naturelle.

Il est représenté de trois quarts, les bras croisés, tourné à droite. Yeux bleus, cheveux gris et courts, en désordre, moustaches grises. Redingote et cravate noire. Fond gris clair.

Signé à gauche, en haut : A Alexandre Dumas : L. Bonnat. 1886.

BOUGUEREAU (WILLIAM-ADOLPHE), membre de l'Institut, né à La Rochelle, élève de Picot. — Rue Notre-Dame-des-Champs, 75. (Voir les Livres d'or précédents.)

Nº 310. L'Amour vainqueur.

H. 1<sup>m</sup>60. — L. 1<sup>m</sup>20. — Fig. grandeur naturelle.

Au premier plan, un petit Amour, le corps de trois quarts, la tête de face, envolé en plein ciel, de gauche à droite; derrière, à son côté, une petite fille qui, cachant sa tête sur son cou, lui entoure le corps du bras droit et tient de la main gauche, au-dessus de sa tête, le bout d'une draperie brune gonflée par le vent. L'Amour, jambe gauche pendante, jambe droite en arrière, brandit dans sa main droite un arc d'or et tient une flèche de la main gauche. Ses ailes sont blanches, celles de la petite fille transparentes et semées d'yeux. Fond de ciel bleu avec quelques nuages.

Signé à gauche, en bas : W. Bouguereau. 1886.

Nº 311. Portrait de Mue Colonna Crosnowska.

H. 1m55. — L. 0m85. — Fig. grandeur naturelle, en pied.

Petite fille, pâle, blonde, aux cheveux longs et flottants, en robe courte de satin blanc, bras nus, jambes nues, chaussée de souliers blancs. Elle est debout, de face, tenant des roses dans sa main gauche pendante, près d'un pilastre de marbre gris montant à gauche. Au fond, une tapisserie de verdure. Dallage de marbres gris et jaunes. En haut, à gauche, dans le pilastre, est écrit : *ELLA*. A droite, en haut, un écusson portant de gueules à colonne d'argent, surmonté d'une couronne avec la devise : *STO RECTITUDINE*.

Signé à gauche, en bas, dans le soubassement du pilastre : W. Bougue-reau. 1886.

BOULANGER (GUSTAVE-RODOLPHE), membre de l'Institut,

né à Paris, élève de Jollivet et de P. Delaroche. — Rue Ballu, 6. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 315. Portrait de Mme C...

H. 1<sup>m</sup>50. — L. 0<sup>m</sup>90. — Fig. grandeur naturelle, jusqu'à mi-jambe.

Jeune dame brune, aux yeux bleus, la tête de face, un peu penchée à droite, le corps de trois quarts et tourné à gauche. Elle porte une robe de velours noir décolletée, un collier de perles blanches, des gants jaunes montant jusqu'au-dessus des coudes. Elle tient dans la main droite, à la hauteur de la gorge, un éventail de plumes roses déployé. Sa main gauche est pendante. Dans le fond, une tenture de couleur bleu clair, relevée sur la droite et laissant voir de la verdure.

Signé à gauche, en bas : G. Boulanger. 1887.

BRETON (Jules-Adolphe), membre de l'Institut, né à Courrières (Pas-de-Calais), élève de Félix de Vigne et de Drolling. — A Courrières (Pas-de-Calais). (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 347. A travers champs.

H. 1m15. - L. 1m60.

Effet de crépuscule. Dans la plaine, à gauche, une paysanne accroupie est en train de remplir de pommes de terre un sac que soutient une autre paysanne debout. Près de celle-ci, une petite fille portant une cruche. Toutes deux se retournent vers la droite où, dans l'éloignement, une femme arrêtée sur le bord d'une route, les hèle en se faisant un porte-voix de ses mains. La paysanne semble répondre, la petite fille fait signe avec sa faucille. Dans le ciel tranquille et rosé, à gauche, en haut, le croissant de la lune.

Signé à gauche, en bas : J. Breton.

Nº 348. La Fin du travail.

H. 1m25. - L. 1m60.

Effet de crépuscule. Au fond, de face, le soleil rouge et rayonnant. Sur le premier plan, dans la plaine couverte de hautes fleurs, deux paysannes revenant du travail. La première, coiffée d'un fichu rouge, portant des bêches sous son bras et une cruche à la main, de face, retourne la tête à gauche vers le soleil. A sa droite, dans son ombre portée, la seconde porte un sac plein sur la tête. A l'arrière-plan, une troisième, en jupe rouge, dans la même attitude, pliant sous le poids d'un sac. Au loin, à droite et à gauche, dans le demi-jour, des groupes de travailleurs.

Signé à gauche, en bas : J. Breton.

BUSSON (CHARLES), né à Montoire (Loir-et-Cher), élève de MM. Rémon et Français. — Place Pigalle, 5. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 396. Les Moulins d'Artins (Loir-et-Cher).

H.  $1^{m}55. - L. 2^{m}15.$ 

Au premier plan, une nappe d'eau, sur laquelle est arrêtée, à gauche, une barque plate dans laquelle se penche, de face, un homme en blouse bleue. Alentour, quelques canards nageant parmi les touffes d'herbes. Sur le deuxième plan, au milieu, deux bâtiments bas couverts de tuiles rouges avec des roues de moulins dans le cours d'eau; à droite, un petit bois sous lequel s'enfonce un homme dans un sentier; à gauche, une rive basse et une petite église. Ciel gris chargé d'orage.

Signé à droite, en bas : Ch. Busson. 1887.

CABANEL (ALEXANDRE), membre de l'Institut, né à Montpellier, élève de Picot. — Rue de Vigny, 14. — (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 406. Cléopâtre.

Après la défaite d'Actium, Cléopâtre, sentant imminente la fin de son règne, recherchait des poisons mortels qu'elle faisait essayer sur des prisonniers condamnés à mort, pour en faire usage sur elle-même, en choisissant celui qui la ferait le moins souffrir.

(PLUTARQUE, Vie d'Antoine, chap. LXXX.)

H. 1<sup>m</sup>65.— L. 2<sup>m</sup>90. — Fig. grandeur naturelle.

Sur le premier plan, au milieu, assise sur un divan, la tête de profil, le corps de trois quarts, les jambes croisées et allongées, Cléopâtre tient ses regards fixés à gauche, vers une cour en contre-bas où, dans l'éloignement, un esclave demi-nu se tord à terre, près d'une femme tenant une fiole, tandis qu'un autre, mourant, est emporté par deux hommes. Elle porte un diadème d'orfèvrerie surmonté de l'uræus, une bande d'émail entre ses seins nus, une ceinture émaillée, une jupe brodée à fond bleu clair, sur l'épaule gauche une écharpe de gaze noire transparente qui retombe sur ses genoux, des sandales d'or à ses pieds nus. Appuyée au divan de la main gauche, elle allonge sur un des coussins du fond sa main droite qui tient une fleur de lotus. A droite, assise près d'elle sur le divan, vue de profil, le torse nu, les jambes repliées et enveloppées de gazes blanches et violettes, une jeune femme coiffée d'une étoffe verte rayée d'or regarde du même côté; elle tient en l'air, dans la main droite, un éventail de plumes roses et joue, de la main gauche, avec les perles de son collier. Aux pieds des femmes, sur un tapis, un tigre étendu, les pattes croisées, sur une peau de lion. Derrière le divan une muraille peinte à hauteur d'appui, au-dessus de laquelle montent des feuillages entre les bases de deux colonnes peintes. A gauche, dans le fond, une façade de temple.

Signé à gauche, en bas : Alex. Cabanel.

Nº 407. Portrait de M. P...

H. om70. - L. om60. - Buste de grandeur naturelle.



A. Cabanel pinx.

CLÉOPÂTRE

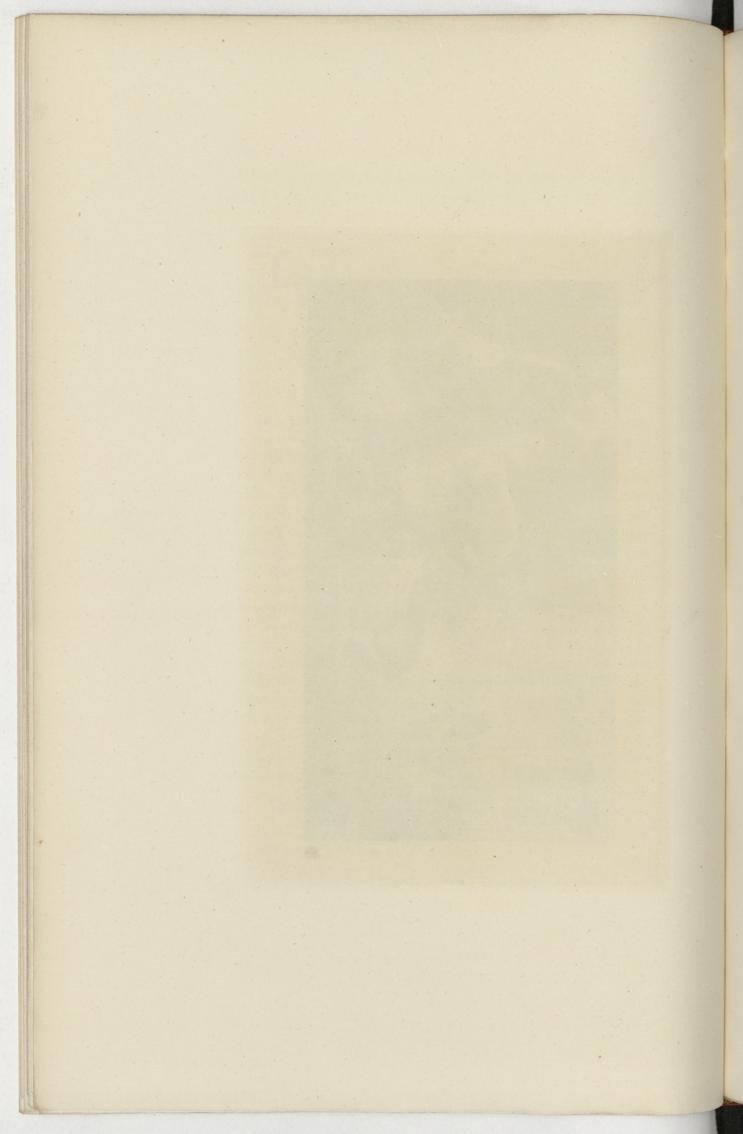

Il est vu de face, assis sur une chaise à fond rouge, les mains croisées à droite sur le dossier de son siège. Teint brun, cheveux courts et grisonnants, collier de barbe et moustaches grisonnants. Redingote et cravate noire. Fond de tenture de couleur grenat.

Signé à droîte, en haut : Alex. Cabanel. 1886.

CAROLUS-DURAN (ÉMILE-AUGUSTE), né à Lille. — Passage Stanislas, 11. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 448. Andromède.

H. 2m10. — L. om95. — Fig. grandeur naturelle, en pied.

Jeune femme nue, le corps de trois quarts, le visage de profil, tournée à gauche, debout contre un rocher. Elle tient sa main gauche derrière son dos et sa main droite relevée sur sa tête. Ses cheveux blonds et flottants lui tombent derrière jusqu'aux reins. A gauche, un éclat de vague verte sous un fond obscur d'un ton neutre.

Signé à droite, en bas : Carolus-Duran. 1887.

Nº 449. Portrait de Mme D... et de ses enfants.

H. 1m80. - L. 1m55. - Fig. grandeur naturelle.

Jeune dame brune, la tête nue, en robe de soie bleu ardoise, assise de face sur un siège de bois, dans un appartement. Elle tient sur ses genoux un enfant en blanc avec une ceinture bleu clair et des chaussettes de même nuance, qui regarde en face. A droite, appuyé sur le bras de la chaise, se tient de profil, tourné vers sa mère, un petit garçon en costume bleu avec des ancres rouges brodées sur la manche et sur son grand col blanc. A gauche, derrière un siège bas d'étoffe claire à fond verdâtre sur lequel elle s'appuie, une petite fille en blanc, avec des rubans roses, debout, tournée aussi vers sa mère. Au fond, à droite, un bahut de chêne; à gauche, une table avec un tapis vert sur laquelle est un vase de fleurs.

Signé à gauche, en bas : Carolus-Duran. 1886.

CHAPLIN (CHARLES), né aux Andelys, de parents étrangers, naturalisé Français. — Méd. 3° cl. 1851, 2° cl. 1852, méd. 1865, \* 1865, O. \* 1877. — Rue de Lisbonne, 25.

Nº 498. Dans les rêves.

H. o<sup>m</sup>80. — L. 1<sup>m</sup>45. — Fig. grandeur naturelle.

Jeune femme blonde endormie, nue jusqu'aux cuisses, échevelée, étendue dans un lit, sur le dos, la tête à droite et de face, les bras écartés. Elle laisse pendre dans sa main gauche un éventail au milieu des fleurs jonchant le drap blanc. Le bas du corps est couvert d'une draperie rose chiffonnée. Sur le pied du lit un loup de velours noir. A droite, une tenture bleue.

Signé à gauche, en bas : Ch. Chaplin. 1886.

DAGNAN-BOUVERET (PASCAL-ADOLPHE-JEAN), né à Paris, élève de M. Gérôme. — Boulevard Bineau, 73, (Voir les Livres d'or précédents.)

Nº 640. Portrait.

H. om37. - L. om26.

Jeune homme brun, au teint basané, les cheveux courts, avec de petites moustaches, assis de profil, tourné à gauche, dans un fauteuil. Il tient une palette de la main gauche et des pinceaux dans l'autre main. Au fond, une toile sur un chevalet.

Nº 641. Le Pardon; Bretagne.

H. 1m13. - L. om83.

Sur le premier plan, à gauche, marchant sur ses genoux, de face, une paysanne d'âge mûr, en grande coiffe blanche, portant une large collerette blanche, des manches blanches avec des bouts de manches noirs



Dagnan-Bouveret pinx

LE PARDON (BRETAGNE)



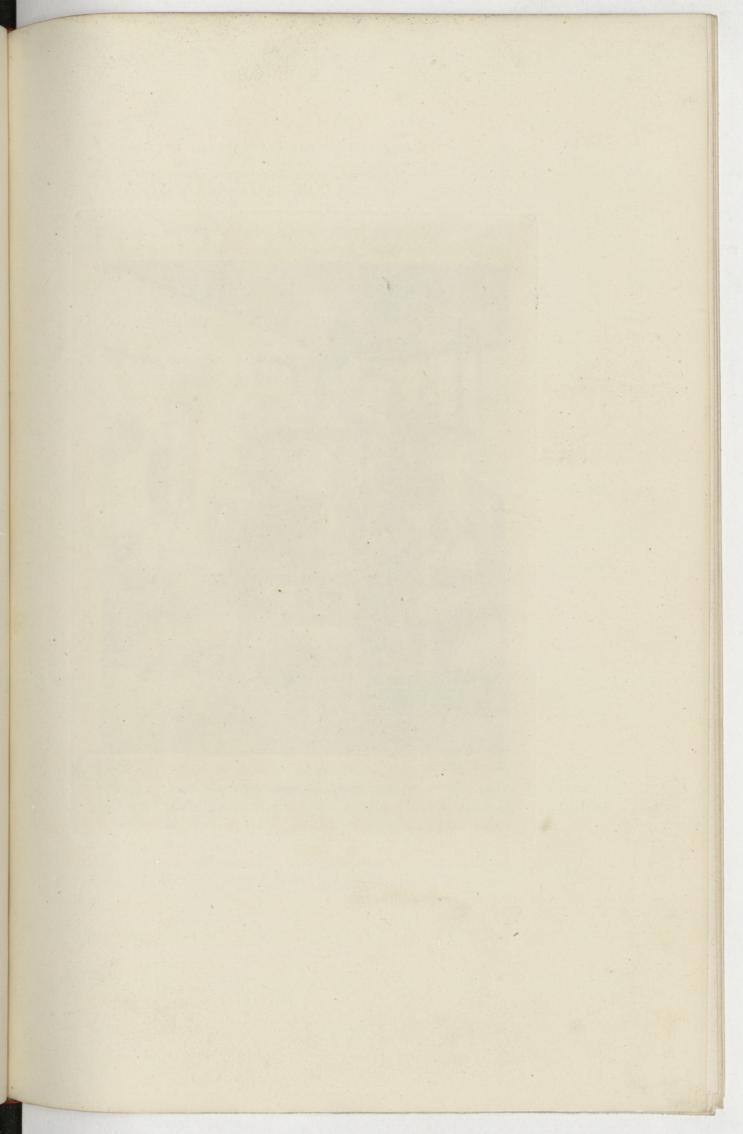



Ed. Dantan pinx.

H. Toussaint/s

UN MOULAGE SUR NATURE

sur sa robe noire; elle tient un cierge dans la main droite et de la gauche soulève sa robe. A son côté, à droite, de face, debout, s'appuyant sur une canne, marche un vieux paysan en costume sombre, pieds nus, ses longs cheveux blancs traînant sur les épaules; il porte aussi de la main droite un cierge allumé, et de l'autre serre son chapeau contre sa poitrine. Derrière ce groupe, une jeune paysanne au visage frais, coiffée d'une grande coiffe blanche, les yeux baissés, un cierge en main, et un homme robuste, blond, sanguin, aux cheveux courts, en tricot bleu brodé de bandes jaunes, tenant aussi un cierge; tous deux encore de face. Sur la droite, au deuxième plan, vues de dos, deux mendiantes assises à terre devant la suite de la procession, l'une en camisole grise déchirée, une épaule nue, l'autre vêtue de noir et portant une besace en toile. Au fond, un groupe de paysans et de paysannes sortant de la porte de l'église et se dirigeant vers la gauche.

Signé à droite, en bas : P.-A.-J. Dagnan-Bouveret. 1886.

DANTAN (ÉDOUARD), né à Paris, élève de Pils. — A Saint-Cloud (Seine-et-Oise), parc de Montretout, 1. (Voir le *Livre d'or* de 1880.)

Nº 655. Un Moulage sur nature.

H. 1m60. — L. 1m30. — Fig. moins grandes que nature.

Intérieur d'atelier de moulage. Un peu sur la gauche, au deuxième plan, de face, debout, sur un socle de bois, une jeune femme nue, la main droite sur la hanche, la main gauche appuyée sur une pièce de bois placée à son côté. Elle est posée sur le pied droit et tient en avant sa jambe gauche que deux ouvriers dégagent d'un moule de plâtre. L'un d'eux, le plus âgé, sur le premier plan, en veste brune, coiffé d'un béret blanc, vu de profil, tourné à gauche, retire la partie antérieure, tandis que l'autre, plus jeune, en blouse blanche, tête nue, à l'arrière-plan, derrière le socle, soutient sur la jambe la partie postérieure. Sur le devant, au premier plan, un seau plein d'eau et une terrine pleine de plâtre liquide posée sur une boîte et à gauche un escabeau. Au deuxième plan, à droite, le long d'un mur blanc où sont

suspendus des tamis, des vêtements, des cadres, un pilon, on voit un sac de plâtre près d'un baquet, une chaise de paille, une auge de pierre; à gauche, sur un socle, un moulage du *Prisonnier* de Michel-Ange; plus loin, la *Baigneuse* de Falconet; dans le fond, sur des planches, des terrines de diverses tailles.

Signé à gauche, en bas, dans l'escabeau : E. Dantan. 1887.

DUEZ (ERNEST-ANGE), né à Paris, élève de Pils. — Boulevard Berthier, 39. (Voir les *Livres d'or* de 1879 et de 1880.)

Nº 820. Le Soir.

H. 4m40. - L. 5m90.

Sur le plateau d'une falaise élevée, vers la gauche, au second plan, une vache blanche, tachée de brun, couchée de profil, la tête à gauche, dans un herbage épais et vert. Derrière elle, à l'arrière-plan, une génisse rousse, couchée en sens inverse, la tête de face. Sur la droite, une vache brune, debout, tournée vers la droite, regardant la mer brillante, d'un ton gris de perle, qui s'étale à l'horizon sous un ciel de même teinte. En face, le soleil couchant, large et rouge. De chaque côté du groupe des vaches, un arbre desséché au branchage tordu. Sur le premier plan, des touffes de centaurées, chardons et autres fleurs sauvages.

Signé à droite, en bas : E. Duez.

ACQUIS PAR L'ÉTAT.

FALGUIÈRE (ALEXANDRE), membre de l'Institut, né à Toulouse, élève de Jouffroy. — Rue d'Assas, 68. (Voir les *Livres d'or* de 1878 et 1882.)

Nº 888. La Madeleine.

H. 1m60. - L. 1m25. - Fig. grandeur naturelle.

Jeune femme nue, assise sur une pierre, vue de trois quarts, tournée

à droite. La jambe gauche un peu allongée sur une élévation du terrain, le pied droit posé à terre, les yeux fermés, elle laisse pendre ses mains croisées entre ses jambes. A droite, devant elle, une petite croix en bois fichée en terre. Sur le premier plan, à terre, un crâne et un livre ouvert. Fond vague de rochers gris avec une percée en haut sur un ciel bleu.

Signé en bas, sous le livre : A. Falguière.

Acquis par l'État.

FLAMENG (FRANÇOIS), né à Paris, élève de MM. Cabanel, J.-P. Laurens, Flameng et Hédouin. — Rue d'Armaillé, 18, passage Doisy, 5. (Voir les *Livres d'or* de 1881 et 1886.)

Nº 919. Histoire des Lettres.

Décoration pour l'escalier de la Sorbonne.

H. 4<sup>m</sup>95. — L. 14<sup>m</sup>55. — Fig. un peu plus grandes que nature.

1º Saint Louis remet à Robert de Sorbon la charte de la fondation de la Sorbonne.

Au milieu, une colonnette supportant l'angle d'un petite porche en saillie sur une construction placée à droite. Près de la colonnette, à l'entrée du porche, vu de profil, tourné à droite, se tient debout le roi, portant la couronne d'or et le manteau d'azur fleurdelisé, son sceptre dans la main gauche, un diplòme déployé dans la main droite. Devant lui, à ses pieds, à genoux, Sorbon, en froc brun, tendant ses mains jointes. A gauche du porche, dans la rue, un cheval caparaçonné, vu de dos, monté par un homme cuirassé qui se retourne. Au fond, des maisons et des tours dont les toitures sont couvertes de neige. En bas, dans un cartouche, est écrit : Robert Sorbon. 1201-1274.

2º Abélard et son école sur la montagne Sainte-Geneviève.

Une salle ouverte sur une terrasse supportée par des colonnes de pierre, d'où la vue s'étend au loin, au delà du fleuve, sur la rive droite de la Seine. Au centre, un peu sur la gauche, au second plan preselle.

d'une colonne, Abélard, tête nue, en longue tunique rouge, debout, vu de trois quarts, la main levée, expliquant un texte qu'il tient de la main gauche. Près de lui, plusieurs auditeurs debout, et, à droite, sur un banc, vus de profil, d'autres auditeurs assis. A gauche, au premier plan, vu de face, un homme en vêtements flottants tourne avec violence les feuillets d'un gros livre posé devant lui. Dans l'encoignure, un autre, drapé dans un grand manteau. Sur la droite, un escalier descendant vers la Seine.

3° Le prieur Jean Heynlin et le bibliothécaire Guillaume Fichet installent dans les caves de la Sorbonne la première imprimerie qui ait été établie en France.

Sur le premier plan, à gauche, vu de dos, un homme coiffé d'une toque rouge, vêtu d'un justaucorps bleu à crevés blancs et de chausses mi-parti jaunes et blanches, adossé à la longue barre en bois d'une presse qui se trouve sur la droite au second plan. Au milieu, au second plan, près de la presse, un homme assis de face, en bonnet noir et manteau noir, regarde une grande feuille qu'il tient déployée devant lui; derrière, un autre, debout, portant un haut bonnet de fourrure sur sa chevelure épaisse et longue, vêtu d'un justaucorps rouge et d'une houppelande fourrée, tient aussi une feuille. A gauche, entre deux fenêtres à vitraux carrés, une image de la Vierge accrochée au mur. En bas, à droite, sur le premier plan, des pilons et des pots pleins de couleurs.

FRANÇAIS (FRANÇOIS-LOUIS), né à Plombières (Vosges).

— Boulevard du Montparnasse, 139. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 952. L'Hiver.

Panneau décoratif pour la Manufacture nationale de Beauvais.

H. 2m55. — L. 1m60.

Sur la gauche, au deuxième plan, sur un piédestal carré, devant une borne-fontaine, une statue de femme, drapée à l'antique, vue de profil, tournée à droite; elle tient dans la main une couronne. A côté, plus à gauche, un sarcophage brisé, un conduit d'eau en marbre, un vase; et, dans l'éloignement, derrière, le profil d'un temple. Au milieu, deux arbres desséchés, et à droite, dans le fond, une toiture de villa italienne devant une ligne de montagnes grisâtres. Ciel rougi par le soleil couchant. Partout des plaques de neige.

Signé sur le premier degré de la fontaine : 1887. Français.

Nº 923. Les Bords de la Sèvre à Moulin-Neuf; effet du matin.

H. om55. — L. om45.

Au milieu de l'eau, au deuxième plan, sur une grosse pierre, un jeune garçon assis, les jambes nues, pêchant à la ligne. Derrière, un petit pont formé par une grosse pierre jetée en travers d'une rive à l'autre. Sur le pont sont assis deux hommes en blouse bleue dont l'un est en train d'amorcer sa ligne. Fond d'arbres verts sous un ciel clair.

Signé à droite, en bas : Français. 1886.

GERVEX (HENRI), né à Paris. — Cité du Midi, 11 (boulevard de Clichy). (Voir les Livres d'or de 1876 et 1882.)

Nº 1027. Avant l'opération.

H. 2<sup>m</sup>40. — L. 1<sup>m</sup>85. — Fig. grandeur naturelle, jusqu'aux genoux.

Sur le premier plan, à droite, une jeune femme, nue jusqu'à la ceinture, les cheveux épars, couchée, vue de profil, la tête à gauche, sur un lit pliant. Derrière elle se tient assis de face un homme jeune, au front dégarni, barbe courte et taillée en pointe, qui, de la main gauche, lui tâte le pouls, les yeux fixés sur un papier qu'il tient dans la main droite. A gauche, debout, au chevet de la malade, de profil, le chirurgien, front dégarni, barbe brune taillée en favoris, tient des ciseaux dans sa main droite posée sur le pliant, et, de la main gauche levée, fait un geste démonstratif. Au second plan, derrière lui, à gauche, deux jeunes gens, dont l'un, blond, vu de profil; au milieu, de face, un homme chauve

au teint coloré, avec des favoris grisonnants, portant lunettes, en paletot brun clair, et un interne coiffé d'une calotte noire, qui tient une cuvette; par derrière, une sœur, une infirmière, un autre assistant. Sur le premier plan, à droite, coupé par le cadre, un infirmier en blouse bleue et tablier blanc, portant un appareil en cuivre, vu de dos; à gauche, une table couverte d'un linge blanc, avec une cuvette, un grand bocal rempli d'éponges et de divers instruments de chirurgie. La scène est éclairée, de la gauche, par deux grandes fenêtres entre lesquelles est suspendu un tableau noir. Au fond, murs unis d'une couleur verdâtre.

Signé en bas, dans le pliant : H. Gervex. 87.

GUILLAUMET (feu Gustave-Achille), né à Paris, élève de Picot et de M. Barrias. — Cité Pigalle, 5. (Voir les *Livres d'or* de 1878.)

Nº 1135. Intérieur arabe à Bou-Saada (Algérie).

H. om68. — L. om90.

A gauche, dans une soupente soutenue par des troncs d'arbres formant piliers, une chaudière sur un foyer. Au premier plan, près des piliers, assise à terre, de face, une femme en robe rouge, tenant sur ses genoux un enfant enveloppé dans un burnous blanc. Dans le fond, au milieu, une porte de cave ouverte et à côté un escalier de pierre montant vers l'intérieur. Au bas de l'escalier, appuyée contre une porte ouverte à droite, par laquelle entre la lumière, une femme vêtue de gris, assise de face. Sur le seuil de la porte, accroupi, un petit garçon enveloppé dans un burnous blanc.

Tableau inachevé.

HARPIGNIES (HENRI), né à Valenciennes (Nord), élève

de J. Achard. — Rue de l'Abbaye, 14. (Voir les Livres d'or de 1866, 1868, 1869, 1875 et 1878.)

Nº 1176. Solitude.

H. 1<sup>m</sup>20. — L. 1<sup>m</sup>60.

Au milieu, venant de gauche, un ruisseau qui serpente, parmi les pierres, entre deux talus en pente semés de blocs de granit. Sur le talus de droite, un étroit sentier montant en zigzag, et vers le milieu, au second plan, au-dessus d'un énorme bloc rectangulaire surplombant, un grand arbre découpant sa masse sur le ciel nocturne d'un bleu pâle. Dans le fond, en bas, des massifs d'arbres sur le bord du ruisseau, et, au-dessus, une ligne de collines bleuâtres. La lune, jaune, coupée par un nuage, en haut, près du grand arbre.

Signé à gauche, en bas : H. Harpignies.

Acquis par l'État.

HEILBUTH (FERDINAND), né à Hambourg, naturalisé Français. — Rue Ampère, 47. (Voir les *Livres d'or* de 1861 et 1881.)

Nº 1192. Jour d'été.

H. 1m15. - L. 1m60.

Au milieu de la campagne, sur une pente gazonnée, assise sur une pierre, un peu à gauche, une jeune dame en robe claire de couleur jaune-crème, chapeau brun avec un voile de même nuance, gantée de jaune, assise de face, les mains croisées sur ses genoux. Près d'elle, à gauche, dans l'herbe, un mantelet blanc et une ombrelle, et, à droite, un petit chien carlin. Elle est tournée vers la droite et cause avec un homme jeune, aux cheveux courts, à barbe blonde, qui, assis en contrebas dans l'herbe, se montre de profil, la main droite allongée sur sa jambe et joue avec une canne de la main gauche. Devant lui, un chapeau de feutre gris. Au fond, à gauche, un massif de feuillages; à

droite, une plaine descendant sur un cours d'eau. Ciel clair semé de nuages.

Signé à droite, en bas : F. Heilbuth.

HENNER (JEAN-JACQUES), né à Bernwiller (Alsace), élève de Drolling et Picot. (Voir les Livres d'or précédents.)

Nº 1195. Une Créole.

H. om52. — L. om46. — Fig. grandeur naturelle, en buste.

Jeune femme, au teint blanc, aux yeux bleus, avec d'épais cheveux d'un blond ardent roulant en désordre sur ses épaules, vue de profil, la tête tournée à gauche. Une draperie rouge lui couvre la gorge. Fond neutre.

Signé à droite, en haut : J.-J. Henner.

Acquis par l'État.

Nº 1196. Hérodiade.

H. 1110. — L. 01160. — Fig. grandeur naturelle, jusqu'aux genoux.

Jeune fille au teint blanc, aux yeux noirs, avec de longs cheveux châtains tombant sur le front et les épaules, debout, la tête de face, le corps tourné à gauche. Elle porte une tunique d'un rouge très vif, serrée à la taille par un ruban noir, qui lui laisse les épaules et les bras nus. De ses deux mains pendantes, à gauche, elle tient, dans la pénombre, un plat de cuivre sur lequel est posée une tête coupée. Fond neutre.

Signé à droite : J .- J. Henner.

Appartient à MM. Boussod, Valadon et Ce.

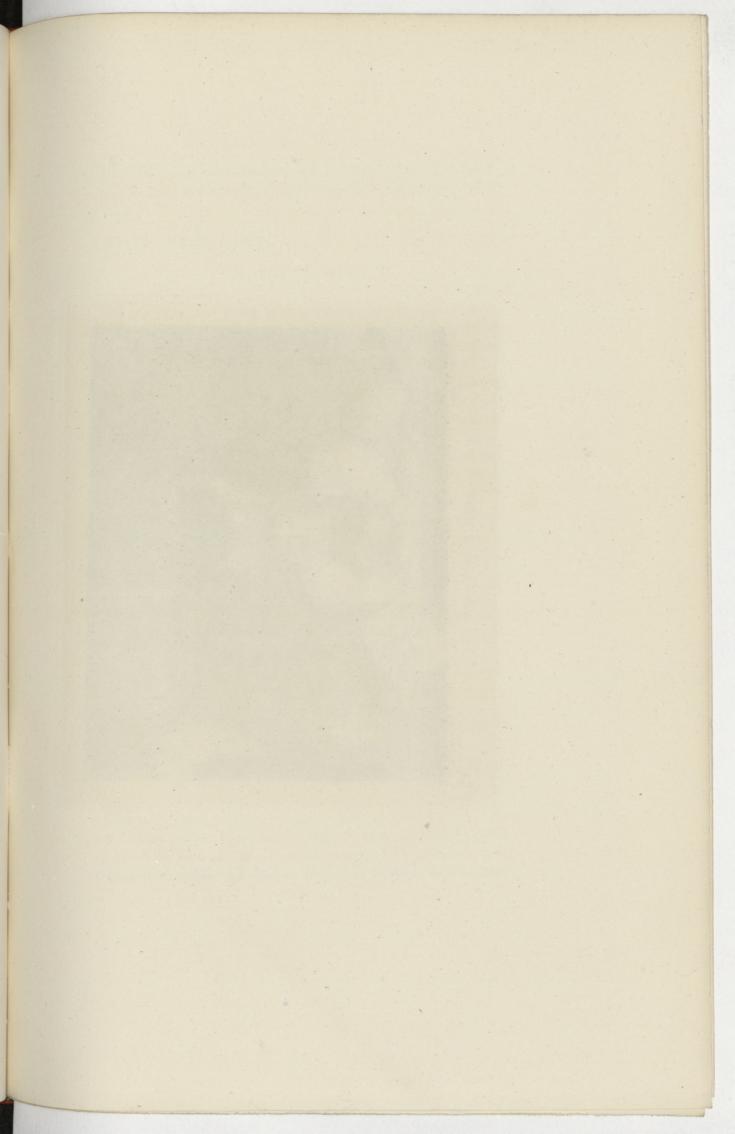



FAMILLE DE CHATS

LAMBERT (LOUIS-EUGÈNE), né à Paris, élève d'E. Delacroix. — Rue de Courcelles, 204. (Voir les Livres d'or de 1875 et 1879.)

Nº 1365. Famille de chats.

H. om64. — L. om78.

Sur une table, une vieille boîte à ouvrage ouverte dont le miroir fendu est raccommodé avec un morceau de papier découpé en étoile: un petit chat s'y tient assis de face. En bas, vu de dos, un autre chaton gris pose ses pattes sur un bas bleu en tricot commencé. A gauche, un troisième chaton, roux, vu de profil, allonge sa patte près du peloton de laine bleue qui suit le bas, et devant lequel sont des ciseaux. Derrière celui-ci se tient de profil, assise, la mère chatte, de couleur brune, les yeux fixés en haut, vers une cage posée à droite, dans le fond, sur un buffet de cuisine, auprès d'une cafetière en cuivre rouge et d'une serviette. Au-dessous, au premier plan, un chaton gris en train de grimper sur la table, montrant sa tète.

Signé, à droite, dans la table : Eug. Lambert.

Acquis par l'État.

LAURENS (JEAN-PAUL), né à Fourquevaux (Haute-Garonne), élève de L. Cogniet et de M. Bida. — Rue Notre-Damedes-Champs, 73. (Voir les Livres d'or précédents.)

Nº 1415. L'Agitateur du Languedoc.

 $\alpha$  ... Il fera trembler, dans les tribunaux, les juges devant lesquels on le cite... »

(Bossuet.)

H. 1m51. - L. 1m45.

Une salle voûtée en pierre éclairée au fond, de côté, à gauche, par une lucarne grillée. A gauche, le long du mur, un banc de pierre au-dessus de deux gradins, sur lequel siègent, côte à côte, cinq personnages; au milieu et à chaque bout, trois évêques, en vêtements

sacerdotaux, coiffés de mitres blanches; entre les évèques, deux juristes en robes rouges et chaperons rouges, avec des camails d'hermine. En bas de l'estrade, est assis devant une table de pierre couverte de livres et de papiers, entre deux moines coiffés de capuchons verts en train d'écrire, un magistrat en robe fleurdelisée et bordée d'hermine: vu de profil, tourné à droite, il interroge un moine tonsuré, en froc brun, qui s'avance vers lui, de profil, venant de gauche, la main droite tendue. Au fond, entre eux, à l'arrière-plan, un dominicain debout, un papier à la main, et par derrière, assis en rang derrière une table couverte d'un tapis armorié, plusieurs seigneurs en riches costumes.

Signé à gauche, en bas : J.-P. Laurens.

LEFEBVRE (Jules), né à Tournan (Seine-et-Marne), élève de L. Cogniet. — Rue Labruyère, 5. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 1457. Portraits de M<sup>lle</sup> Mary et de M. Robert G...

H. 1<sup>m</sup>90. — L. 1<sup>m</sup>30. — Fig. grandeur naturelle, en pied.

A gauche, une jeune fille aux cheveux châtains longs et tombants, assise, presque de face, sur un banc de pierre, à l'angle d'une terrasse. Elle porte une robe courte de velours brun qui laisse voir ses bras nus, et, sur le bras droit, une écharpe bleue traînant à terre. Près d'elle, à droite, debout, un jeune garçon aux longs cheveux blonds, vêtu d'un costume de même couleur, qui lui entoure l'épaule du bras droit et tient sa main gauche sur la hanche. A ses pieds, sur le sable, un chapeau de paille à rubans bruns, dans lequel est jetée une gerbe de fleurs des champs. Derrière le groupe, une balustrade en pierre, et, à gauche, quelques troncs de lauriers-roses. Au delà de la balustrade, un lac bordé par une ligne de rivages sombres. Ciel gris, nuageux.

Signé à droite, en bas : Jules Lefebvre.

Nº 1458. Morning-Glory.

H. 1<sup>m</sup>90. — L. 1<sup>m</sup>30. — Fig. grandeur naturelle, jusqu'aux genoux.



LA FENAISON



Jeune fille au teint frais, très blonde, vue de face. Elle est vêtue d'une tunique de gaze blanche et légère, serrée à la taille par une ceinture grise flottante, qui lui laisse le sein gauche et les bras nus. Elle tient dans sa main gauche pendante une touffe de marguerites, et, de la droite, pose dans ses cheveux une branche de volubilis en fleur qui lui retombe sur l'épaule gauche. Autour d'elle, des blés mûrs semés de coquelicots et de marguerites. Fond de ciel bleu traversé de teintes roses.

Signé à droite, en bas : Jules Lefebvre.

LÉVY (Éмісь), né à Paris, élève d'Abel de Pujol et de Picot.
— Boulevard Malesherbes, 199. (Voir le *Livre d'or* de 1878.)

Nº 1516. Portrait de M. le contre-amiral M...

H. 1<sup>m</sup>45. — L. 1<sup>m</sup>00. — Fig. grandeur naturelle, jusqu'aux genoux.

Debout, le corps de trois quarts, la tête de face, en uniforme. Homme d'âge mûr, le front dégarni, des touffes de cheveux grisonnants sur les tempes, avec de longs favoris grisonnants. Il s'appuie de la main gauche sur une canne et tient dans l'autre main tombante sa casquette brodée d'or. Il porte une rosette rouge à la boutonnière. Fond de tenture en cuir frappé et doré au-dessus d'un soubassement de couleur grisâtre.

Signé à droite : Émile Lévy. 1887.

LHERMITTE (LÉON-AUGUSTIN), né à Mont-Saint-Père (Aisne), élève de M. Lecoq de Boisbaudran. — Rue Vauquelin, 19. (Voir les *Livres d'or* de 1880 et 1884.)

Nº 1519. La Fenaison.

H. 2<sup>m</sup>15. — L. 2<sup>m</sup>60. — Fig. grandeur naturelle, en pied.

Dans une prairie en pente, à gauche, assis dans l'herbe, vu de trois quarts, les jambes allongées à droite, un grand paysan chauve, portant

des moustaches et la barbe en pointe, en culottes brunes et chemise ouverte, en train de rajuster avec un marteau le fer d'une faux qu'il tient de la main gauche allongé sur ses genoux. A terre, devant lui, un étui en fer-blanc, une pierre à aiguiser, un bidon en grès. A droite, une jeune paysanne brune, qu'on voit de dos, en jupe bleue, tablier gris, corsage gris, étendue dans l'herbe, se tient accoudée devant un jeune paysan assis, coiffé d'un chapeau de paille, qu'on voit de profil et avec lequel elle parle. Tous deux lèvent la tête vers une petite fille en capeline d'indienne, jupe brune claire, sarrau gris, qui se tient de face, au fond, portant des râteaux et une fourche. Fond de plaine verte. En haut, une ligne de ciel blanc.

Signé à droite, en bas : L. Lhermitte. 1887.

MONCHABLON (XAVIER-ALPHONSE), né à Avillers (Vosges), élève de Cornu et de Gleyre. — Prix de Rome 1863. Méd. 1869, 2° cl. 1874. — Rue Copernic, 30.

Nº 1709. Portrait de M. L. Buffet.

H. 1<sup>m</sup>15. — L. 0<sup>m</sup>90. — Fig. grandeur naturelle, jusqu'aux genoux.

Il est représenté de trois quarts, tourné à droite, assis dans un fauteuil de bureau doublé de cuir vert, les jambes croisées. Accoudé sur le bras du fauteuil, il appuie légèrement la tête sur sa main droite, dont l'index relevé touche son oreille. La main gauche repose sur la cuisse droite. Redingote et gilet noirs. Pantalon gris. Fond neutre.

Signé à droite, en haut : Alph. Monchablon. 1887.

MOROT (AIMÉ), né à Nancy, élève de M. Cabanel. — Rue du Val-de-Grâce, 6, et rue Weber, II. (Voir les *Livres d'or* de 1879, 1880 et 1883.)

Nº 1735. Bataille de Reichshoffen.

H. 1m40. - L. 2m00.



A. Morot pinx .

BATAILLE DE REISCHOFFEN



A droite, sur le premier plan, un commandant de cuirassiers, monté sur un cheval bai-brun lancé au galop, se retourne en criant vers un groupe de cavaliers qui le suit et qui arrive presque de face, l'épée au poing, à fond de train, au milieu. A gauche, un cavalier désarçonné qui tombe d'un cheval blanc, et, sur le devant, deux cuirassiers morts étendus dans l'herbe. A l'arrière-plan, du même côté, dans un champ que borde au fond une rangée d'arbres plantés le long d'une route, sur le front d'un escadron qui se tient l'arme au poing, deux officiers sont renversés par les éclats d'un obus. Sur la droite, au second plan, on aperçoit, de profil, un autre escadron faisant une charge. Dans l'éloignement, une ligne de collines boisées.

Signé à droite, en bas, près d'un casque tombé dans une flaque d'eau et de sang : Aimé Morot. 1887.

Acquis par l'État pour la salle d'honneur du 3° Cuirassiers.

PUVIS DE CHAVANNES (PIERRE), né à Lyon, élève de Couture et de A. Scheffer.— Place Pigalle, 11. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 1965. Carton de la peinture destiné au grand amphithéâtre de la Sorbonne.

Cette composition, qui doit décorer l'hémicycle du grand amphithéâtre de la Sorbonne, monument élevé aux Lettres, à la Science, à la Philosophie et à l'Histoire, se divise en trois parties.

H. 4<sup>m50</sup>. — L. 25<sup>m60</sup>. — Fig. un peu plus grandes que nature.

1º Compartiment central: LES LETTRES.

Au milieu, à l'arrière-plan, devant un long rocher, dans une clairière entourée de sapins et d'oliviers, assise de face sur un bloc de marbre, une femme aux traits sévères, enveloppée d'un long manteau, les bras croisés, symbolisant l'antique Sorbonne. A ses côtés, debout, deux jeunes gens nus, couronnés de feuillages, tournés vers elle, tiennent dans leurs mains pendantes des rameaux de laurier. A gauche, un peu en avant, s'avance une jeune femme drapée à l'antique, la main gauche sur son cœur, symbolisant l'Éloquence. Sur le devant, du même côté,

un groupe de quatre femmes, dont les trois premières sont assises, l'une presque de face, la main appuyée sur une grande lyre, la seconde, de profil, le torse nu, regardant le ciel, la troisième, vêtue d'une longue robe étroite et unie, la tête drapée, croisant ses mains sur ses genoux. Derrière celle-ci s'avance la quatrième, tenant une lyre dans la main droite pendante. Au premier plan, devant ce groupe, sont assises deux autres jeunes femmes, l'une vue de dos, sur un rocher, l'autre de face, les jambes allongées à gauche, accoudée et parlant. A droite, au premier plan, coule un ruisseau sortant de terre sous les pieds de la Sorbonne; un vieillard, drapé dans un grand manteau, couronné de lauriers, vu de profil, s'avance, tourné à gauche, en se penchant, pour prendre un vase plein d'eau que lui offre un jeune homme nu qui, le pied gauche en avant, s'appuyant du genou droit sur le bord, sort du ruisseau. Devant lui, vu de profil, un autre adolescent nu, allongé sur le bord du ruisseau, y puise avec sa main gauche. A l'arrière-plan, plus à droite, un groupe de quatre femmes, dont la première, presque entièrement nue, le corps de face, le visage de profil, regarde le groupe central; celle qui se tient près d'elle, vue de profil, lui parlant, porte dans sa main gauche une flûte de Pan. La troisième, assise, de face, sur un bloc de pierre, les jambes croisées, tient sa tête appuyée sur sa main droite dans une attitude méditative. La quatrième, entièrement drapée, se tient debout, un peu en arrière; à ses pieds, un enfant assis qu'on voit de dos. Fond de bois, avec une clairière à droite et à gauche laissant voir une ligne de coteaux à l'horizon. Au premier plan, de chaque côté, coupé par le cadre, un tronc de laurier.

### 2º Compartiment de gauche : LA PHILOSOPHIE ET L'HISTOIRE.

A droite, sur le premier plan, un vieillard drapé qu'on voit de profil, tourné à gauche, près d'une femme en manteau brodé, symbolisant la Philosophie matérialiste, qui tient des fleurs dans la main. Près d'eux, un peu en arrière, est assise une femme âgée, drapée dans un long manteau, tenant dans les mains une tête de mort, dans une attitude méditative, tandis qu'une autre femme, debout, représentant la Philosophie spiritualiste, lui montre le ciel de la main droite. A gauche, un autre groupe symbolise les recherches de l'Histoire. Sur le premier plan, une jeune femme couronnée de lauriers, la poitrine nue, s'avance, de droite à gauche, vue de profil, un style dans la main, suivie par un enfant qui lui présente des tablettes, vers une tranchée ouverte dans le

sol jonché de débris où sont enfoncés jusqu'aux genoux cinq jeunes gens nus. Le premier écarte de la main des touffes de lauriers; deux autres, appuyés sur leurs bêches, sont en train de regarder dans le trou; un autre, qu'on voit de dos, est en train de bêcher; le cinquième, un adolescent, vu de face, se pose sur la tête un casque qu'il vient de trouver. Devant eux, sur le premier plan, un homme d'âge mûr, assis sur le sol, les jambes drapées, tient sur ses genoux un papyrus déroulé.

#### 3º Compartiment de droite : LA SCIENCE.

A gauche, faisant suite au groupe des Muses du compartiment central, le groupe des Sciences, la Botanique, la Conchyliologie, la Minéralogie, la Géologie, symbolisées par quatre jeunes femmes. La première, assise, les jambes drapées, vue de dos, tient sur ses genoux une gerbe de plantes; à ses pieds, devant elle, assis à terre, un jeune garçon nu l'écoute. La seconde et la troisième, légèrement enveloppées de gazes transparentes, couronnées de coquillages et de coraux, se tiennent debout et de face; l'une porte dans la main une grosse coquille, l'autre un fragment de minéral. Vers elles s'avancent, venant de la droite, en des attitudes respectueuses, deux adolescents nus, dont l'un touche avec crainte le voile qui couvre la plus proche et l'autre regarde une bouteille qu'il lève des deux mains à la hauteur de son visage. Devant eux, au premier plan, appuyé sur des débris fossiles, est assis, vu de profil, un homme drapé. En suivant, sur le même plan, à droite, à quelque distance, on voit trois hommes nus autour d'un rocher sur lequel est posée une pierre carrée que l'un d'eux, debout, à gauche, vu de profil, mesure avec un compas. Le deuxième, de face, médite, la main sous le menton. Le troisième, assis à droite, regarde. Entre ces deux groupes, à l'arrière-plan, dans la plaine, se dresse, sur un socle carré, une statue de femme drapée en train de soulever ses voiles, vers laquelle s'élance un jeune homme une lampe à la main, suivi de quatre autres adolescents, portant des tuniques courtes, qui tous fixent leurs regards sur elle. Fond de campagne découverte et fermée à l'horizon par un bois de pins.

Signé à droite, en bas : P. Puvis de Chavannes.

ROCHEGROSSE (GEORGES), né à Versailles, élève de MM. J. Lefebvre et Boulanger. — Rue Chaptal, 20. (Voir les Livres d'or précédents.)

Nº 2058. La Curée.

« ... Tel qu'une bête féroce assaillie par les chiens, César se débattait entre toutes ces mains armées contre lui : car chacun voulait avoir sa part au meurtre et goûter à ce sang comme aux libations d'un sacrifice. »

(Plutarque, Caïus Julius Cæsar.)

H. 3m35. — L. 5m15. — Fig. grandeur naturelle.

A gauche, au premier plan, l'angle d'un haut piédestal de marbre rose portant une statue dont on ne voit que les pieds. En bas, César, enveloppé dans sa toge rouge, étendu à terre, sur le dos, la tête penchée à droite et le bras droit nu allongé sur les dalles, se débat sous le groupe des sénateurs en toges blanches qui se ruent sur lui, le poignard à la main. Sur le premier plan, l'un d'eux, vu de profil, agenouillé, maintient de la main gauche le bras de César et de l'autre lui plonge son arme dans la poitrine. Au second rang, trois autres, au quatrième, quatre autres, arrivent, presque de face, se penchant sur lui, s'efforçant de le frapper. Derrière eux encore six autres conjurés, suivis à distance par un autre groupe descendent, l'escalier central entre les gradins de marbre, le long de l'estrade où l'on aperçoit le siège doré du dictateur, sous une statue en bronze de la Louve. Un grand nombre d'autres sénateurs, dans le fond, s'enfuient précipitamment sous la colonnade de marbre qui entoure la salle.

Signé à gauche, en bas, dans le piédestal : G. Rochegrosse.

ACQUIS PAR L'ÉTAT.

Nº 2059. Salomé danse devant le roi Hérode.

H. 1mo5. - L. 1m65.

Sur la gauche, dans une vaste salle pavée de mosaïque, Salomé, brune, de face, les seins et le ventre nus, le cou chargé de colliers, les jambes couvertes d'un lacis de bandes de soie violette semées de perles,



LA CURÉE







LA GUERRE

coiffée d'un casque d'émail bleu, danse, tenant une rose dans la main gauche, et dans l'autre une fleur de lotus qu'elle approche de ses narines. Deux colombes blanches voltigent au-dessus de sa tête. Derrière elle une longue table servie, de l'autre côté de laquelle se tiennent, assis, de face, l'applaudissant, une douzaine de convives en costumes orientaux. Devant la table, vers la droite, accroupis sur les dalles, deux musiciens jouant de la double flûte et du rebec. A droite, dans un enfoncement, sur une estrade, le triclinium, autour d'une table couverte de fruits. Au fond, dans l'ombre, Hérode, redressé sur son lit, regarde Salomé. Hérodiade, suppliante, se presse contre lui. Sur le lit de gauche un gros homme, en toge blanche, couronné de roses. A droite, debout, s'appuyant à son lit, un gros homme, en tunique blanche à fleurs, près d'un jeune garçon brun, presque nu, qui lui tient la main. Au premier plan, vus de trois quarts, tournant le dos, assis sur les dalles, trois musiciens.

Signe à gauche, en bas : G. Rochegrosse.

ROLL (Alfred-Philippe), né à Paris, élève de MM. Gérôme et Bonnat. — Rue Brémontier, 53. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 2058. La Guerre; marche en avant.

H. 3m85. — L. 5m35. — Fig. de grandeur naturelle.

Au premier plan, sur la gauche d'une route allant vers le fond et encombrée dans l'éloignement par un régiment en marche, un soldat, vu de face, accroupi, en train d'allumer la lampe d'un instrument d'optique. Derrière lui, dans les terres labourées, courant vers la gauche, un tambour battant de sa caisse. A la droite, traversant la route, arrive au pas de course un gros de lignards. Sur la route, près d'un cheval tombé sous le poids des bagages et d'un cacolet versé dans un fossé, marchent, vus de dos, un officier à cheval, la tête encapuchonnée, et un vieux paysan en blouse blanche, suivant la masse con-

fuse du régiment qui défile. Dans l'éloignement, des collines embrumées sous un ciel d'hiver gris et bas.

Acquis par l'État.

ROUSSEAU (PHILIPPE), né à Paris. — Avenue Frochot, 6. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 2088. Le Garde-manger.

H. 1m15. — L. om85.

Une table de cuisine sur laquelle sont posés, à droite, un lapin sur un torchon devant un vase de cuivre à anse et une grande bouteille de grès vert, à gauche, un gobelet d'argent, une bouteille de verre noir, un livre à couverture bleue chiffonné, des oignons. Derrière, un pilier à six faces auxquelles sont suspendus des lièvres et des lapins. A gauche, sur une tablette entourant le pilier, dans le fond, une jatte de terre rouge.

Signé à gauche, dans la table : Ph. Rousseau. 87.

Nº 2089. Les Parfums de France.

H. om37. — L. om45.

Sous une cloche de verre des fromages dans une assiette de faïence à fleurs bleues. A droite, sur le premier plan, un petit fromage, et, derrière, un verre dans lequel trempe une tige de rose. Fond neutre.

Signé à gauche, en bas : Ph. Rousseau.

TATTEGRAIN (FRANCIS), né à Péronne, élève de MM. Crauck, Lepic, J. Lefebvre et Boulanger. — Méd. 2<sup>e</sup> cl. 1883. — Boulevard de Clichy, 12. (Voir le *Livre d'or* de 1883.)

Nº 2268. Les Casselois, dans les marais de Saint-Omer, se rendent à merci au duc Philippe le Bon (4 janvier 1430).

«... S'arrestèrent en belle bataille les gens d'église à tout croix, bannières et eaue benoiste, et tous les hommes au-dessus de XV ans et au-dessoubz de XL, apportant leurs habillemens de guerre, teste nue, deschaus et nudz pietz, se mirent à genoulx en l'eau et la trèsboë...

« Il fit, ce jour, si horrible temps de vent et de pluie qu'il n'estoit homme qui peust durer aux champs, tellement que c'estoit grand pittié à voir...

« Le duc les receut à merci et leur pardonna leurs rébellions, réservé à vj. qui eulrent les testes coppées... »

(JEAN LE FÈVRE, Chronique.)

H. 3m40. — L. 6m70. — Fig. grandeur naturelle.

La scène est divisée, à gauche, par un petit cours d'eau marécageux traversé à l'arrière-plan par un petit pont de bois. Sur la rive gauche, devant le pont, se tiennent le duc Philippe, à cheval, aux pieds duquel s'agenouillent un bourgeois et un prêtre, et près de lui un autre cavalier soutenant avec peine une longue perche au sommet de laquelle flotte une bannière. Derrière eux, un gros de chevaliers, entouré de soldats portant des lances, fouettés par le vent et la pluie qui raye le ciel terne en diagonale. A l'autre bout du pont, un prêtre agenouillé offrant des clefs sur un coussin; derrière lui, sur la rive droite, sur un talus, deux sacristains portant une bannière, un groupe d'enfants de chœur et une longue procession de prêtres et de moines, courbant le dos sous la rafale, tenant à grand' peine des bannières et des croix. Derrière et autour d'eux, en contre-bas, sur un plan rapproché, une foule de paysans, vus de dos et de profil, la tête nue, portant des armes de toute espèce, arquebuses, épées, faux, targes peintes, agenouillés, avec des gestes suppliants ou effarés, dans les joncs et dans les flaques d'eau. Au premier plan, sur le devant, presque au milieu, deux d'entre eux se battent, l'un ne voulant pas baisser la tête.

Signé à gauche : Francis Tattegrain.

Acquis par l'État.

VOLLON (ANTOINE), né à Lyon. — Boulevard de Clichy, 25. (Voir les Livres d'or précédents.)

N° 2425. Port de la Joliette, à Marseille.

H. om8o. — L. 1 moo.

Au premier plan la mer bleue et claire, sur laquelle on voit, à gauche, un petit steamer, et, plus loin, une barque à voilure rouge. Dans l'éloignement, au milieu, les bassins de la Joliette avec la cathédrale sur la droite, et, derrière, au fond, une ligne de montagnes bleuâtres sous un ciel bleu, traversé, au-dessus de la ville, par de légères vapeurs grises.

Signé à gauche, en bas : A. Vollon.

Appartient à M. Jean Prat.

Nº 2426. Nature morte; fruits.

H. om8o. — L. om9o.

Sur une table, dans un grand plat de porcelaine chinoise, vu obliquement, un melon coupé, des pêches, des raisins blancs et noirs. A gauche, au premier plan, des raisins et cinq pêches. A gauche, sur le deuxième plan, une salière en métal doré et une bouteille en porcelaine bleue à long col.

Signé à gauche : A. Vollon.





# SCULPTURE

## MÉDAILLE DE PREMIÈRE CLASSE

DESBOIS (Jules), né à Parçay (Maine-et-Loire), élève de M. Cavelier. — Méd. 3° cl. 1875, 2° cl. 1877. — Rue Denfert-Rochereau, 89.

Nº 3874. Acis changé en fleuve.

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>20. — L. 1<sup>m</sup>55. — Pr. 0<sup>m</sup>75.

Jeune homme nu, aux longs cheveux, assis sur un rocher creux. Sa jambe droite est repliée sous sa jambe gauche allongée. Penché sur le côté droit, il s'accoude sur le rocher en regardant couler l'eau d'un gros coquillage qu'il tient des deux mains. En bas, dans l'eau, quelques herbes aquatiques.

Signé sur une pierre : J. Desbois.

### MÉDAILLES DE DEUXIÈME CLASSE

SUL-ABADIE (Jean), né à Toulouse, élève de M. Falguière.

— Mention honorable 1885. — Rue d'Assas, 130.

Nº 4512. Idylle.

Groupe. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>45. — L. 0<sup>m</sup>90. — Pr. 0<sup>m</sup>90.

Une petite fille nue, assise sur une pierre, les jambes repliées, devant un jeune garçon, également nu, qui, assis à terre, s'accoude du bras gauche sur ses genoux en allongeant le bras droit sur une saillie de la pierre. Elle le regarde en souriant, et, de la main gauche écartant les longues boucles de ses cheveux, s'apprête à y placer une petite fleur qu'elle tient de la main droite.

En bas, sur le socle, dans une banderole est écrit : Idylle.

CHARPENTIER (FÉLIX-MAURICE), né à Bollène (Vaucluse), élève de M. Cavelier. — Mention honorable 1883, méd. 3° cl. 1884.

Nº 3760. Improvisateur.

Statue. Plâtre. Fig. grandeur naturelle. H. 2<sup>m</sup>00. — L. 0<sup>m</sup>90. — Pr. 0<sup>m</sup>95.

Jeune homme nu, debout, portant une couronne de chêne, les deux jambes écartées, la tête penchée à droite. Il souffle dans un roseau qu'il

tient de la main gauche et dont il bouche l'extrémité de la main droite. A ses pieds un sayon de peau de bête jeté à terre.

Sur le socle est écrit : Improvisateur.

Acquis par l'État.

PEINTE (HENRI), né à Cambrai (Nord), élève de Duret et de MM. Guillaume et Cavelier. — Méd. 3° cl. 1877. Prix du Salon 1877. — Boulevard Beaumarchais, 36.

Nº 4360. Orphée endormant Cerbère.

Groupe. Plâtre. Fig. grandeur naturelle. H. 2<sup>m</sup>60. — L. 1<sup>m</sup>00. — Pr. 1<sup>m</sup>00.

Nu, posé sur le pied droit, la jambe gauche lancée en arrière, tenant de ses deux bras dressés sa lyre au-dessus de sa tête, il se retourne pour regarder en bas Cerbère, dont les trois têtes portent de gros colliers de cuir, étendu entre ses pieds et fermant les yeux. Ses longs cheveux sont retenus par une bandelette.

Acquis par l'État.

ROGER (François), né à Rambervillers (Vosges), élève de Dumont et de MM. Bonnassieux, Viard et Thiéry. — Méd. 3° cl. 1880. — Rue de l'Université, 82. (Voir le *Livre d'or* de 1880.)

Nº 4435. Le Temps découvre la Vérité.

Groupe. Plâtre. Fig. plus grandes que nature. H. 3m5o. — L. 3moo. — Pr. 2mo5.

En haut, sur un socle quadrangulaire, la Vérité, jeune femme nue, cheveux tombants sur les épaules, se tient debout, toute droite, les

jambes serrées, les bras écartés en croix, montrant dans sa main droite un miroir rond. En bas, devant le socle, le Temps, vieillard nu avec de grandes ailes, le pied gauche sur un des degrés, la jambe droite en l'air, tombe à la renverse, en regardant la Vérité. Il porte une faux dans la main gauche.

COMMANDÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS.

VERLET (RAOUL-CHARLES), né à Angoulême (Charente), élève de MM. Cavelier et Barrias. — Mention honorable 1886. — Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 233.

Nº 4573. La Douleur d'Orphée.

(Cette statue, ayant aussi obtenu le Prix du Salon, a été décrite plus haut, page 4.)

BÉGUINE (MICHEL-LÉONARD), né à Uxeau, élève de Dumont et de M. A. Millet. — Mention honorable 1882, méd. 3° cl. 1883. — Boulevard Arago, 65. (Voir les *Livres d'or* de 1882 et 1883.)

Nº 3630. David vainqueur.

Statue. Bronze. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>70. — L. 1<sup>m</sup>10. — Pr. 0<sup>m</sup>75.

Jeune homme nu, debout, posé sur la jambe droite, la jambe gauche écartée. Il tient dans la main gauche sa fronde à la hauteur de sa ceinture et s'appuie, de la droite, à la poignée d'une longue épée dont la pointe est posée sur la tête de Goliath gisant à terre entre ses pieds. La tête du géant est coiffée d'un casque à cornes recourbées.

Signé à gauche, en bas : Michel Béguine. 1887.

MENGUE (JEAN-MARIE), né à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). — Mention honorable 1880, méd. 3° cl. 1886. — Rue Blomet, 45. (Voir les *Livres d'or* de 1880 et 1886.)

Nº 4286. Icare.

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. om60. — L. 1m60. — Pr. om70.

Le jeune garçon, nu, est étendu sur le dos, au milieu des vagues, la tête échevelée et tombant en arrière, la main gauche sur la hanche, le bras droit relevé vers la tête et posé sur le revers d'une de ses ailes. La jambe droite est repliée sous la gauche allongée.

Signé près du pied droit : J. Mengue. 1887.

Acquis par l'État.

BOTTÉE (LOUIS-ALEXANDRE), né à Paris, élève de Dumont et de MM. A. Millet et Ponscarme. — Prix de Rome 1878, méd. 3° cl. 1882. — Boulevard Saint-Michel, 141. (Voir le Livre d'or de 1882.)

Nº 4612. Cinq Médailles.

- 1º La Guerre et la Paix, médaille commémorative des guerres du Chili 1879-1884 (pour MM. Monnehay et Godard, éditeurs).
- 2° Têtes de République, médaille des Conseillers municipaux (pour M. Guilhard, éditeur).
  - 3º Médaille pour récompenser les sciences.
  - 4º Portrait de Babinet, de l'Institut.
  - 5º Portrait de M. Geffroy, de l'Institut.

PATEY (HENRI-AUGUSTE-JULES), né à Paris, élève de

Jouffroy et de MM. Chapu et Chaplain. — Méd. 3° cl. 1886. — Rue du Cherche-Midi, 55. (Voir le *Livre d'or* de 1886.)

Nº 4643. Dix Médailles et Médaillons.

- 1º Médaille. Un homme au torse nu, assis, vu de profil, près d'un jeune homme debout, portant de grandes ailes, qui se retourne vers lui. A droite, une enclume, un trépied, un marteau. Alentour est écrit : Labor improbus omnia vincit.
- 2º Médaille. Une jeune femme, drapée à l'antique, le sein gauche découvert, assise sur un chapiteau de colonne, le corps de profil, la tête de face, devant un chevalet portant une peinture de paysage. Elle tient une palette dans la main gauche et un pinceau dans la main droite. A ses pieds est une boîte à couleurs. Sur la droite, au fond, un laboureur poussant une charrue attelée de bœufs.
- 3º Médaille. Une jeune femme, drapée à l'antique, assise, le corps de profil, la tête de face, montrant de la main droite, dans le ciel, un aérostat en forme de poisson. Elle s'accoude, à gauche, sur des papiers. A ses pieds, des livres, des cornues, des instruments de physique; au fond, la Seine et les collines de Meudon. Alentour est écrit : Ballons dirigeables. Expériences à l'établissement de Chalais. Meudon. 1885.
  - 4° Médaillon. Tête de jeune homme de profil.
  - 5° Id. Alfred Bramtot, peintre. Rome. 1883.
  - 6º Id. Maurice Holleau, membre de l'École d'Athènes.
  - 7. Id. Th. Ritter. 1840-1880.
  - 80 Id. Dame âgée, vue de profil.
  - 9. Id. Edmond Le Blant, membre de l'Institut.
  - 10. Id. Albert Decrais, ambassadeur de France à Rome.

## MÉDAILLES DE TROISIÈME CLASSE

TRUFFOT (ÉMILE-LOUIS), né à Valenciennes (Nord), élève de Duret et de Carpeaux. — Mention honorable 1886. — Boulevard Richard-Lenoir, 103.

Nº 4554. Le Berger Jupille.

« ... Il terrassa alors le chien en le saisissant à bras-le-corps, puis, avec la lanière de son fouet, il lui entoura le museau de manière à le rendre impuissant, et l'assomma avec un de ses sabots. »

Groupe. Plâtre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>50. — L. 0<sup>m</sup>95. — Pr. 0<sup>m</sup>70.

Jeune garçon, debout, la tête nue, en veste de peau, la chemise en désordre, les culottes retroussées, luttant avec un chien dressé devant lui qui se débat entre ses jambes écartées. Penché en arrière sur la jambe droite, il tient de la main droite la bête par la peau du cou, et, de la gauche, lui serre le museau au moyen d'un nœud coulant fait avec la lanière de son fouet. Sur le sol un sabot.

ACQUIS PAR L'ÉTAT.

VOISIN-DELACROIX (Alphonse), né à Besançon, élève de M. Chapu. — Mention honorable 1886. — Rue Denfert-Rochereau, 85.

Nº 4591. Saint Antoine.

« Il repousse la reine de Saba... »

(Gustave Flaubert, Tentation de saint Antoine.)

Statue. Plâtre. Fig. un peu plus grande que nature. H. 1<sup>m</sup>85. — L. 1<sup>m</sup>00. — Pr. 1<sup>m</sup>20. L'anachorète, nu, avec une longue barbe, le genou droit en terre, s'appuyant sur la jambe gauche pliée, la main droite étendue en avant, montre de la main gauche une petite croix. Une peau de bête, posée sur son bras gauche, lui retombe entre les jambes.

ARIAS (VIRGINIUS), né à Conception (Chili), élève de Jouffroy et de M. Falguière. — Rue du Moulin-de-Beurre, 12.

Nº 3588. La Descente de la Croix.

Groupe. Plâtre. Fig. grandeur naturelle. H. 2<sup>m</sup>40. — L. 1<sup>m</sup>75. — Pr. 1<sup>m</sup>50.

Au milieu le Christ nu, de face, la tête pendante, soutenu d'un côté, à droite, sous les bras, par Joseph d'Arimathie, nu et debout, et de l'autre par saint Jean drapé qui, accroupi à gauche, lui soulève les jambes. Derrière, debout, la Vierge, drapée, aide à le soutenir. A gauche, prosternée sur le sol, toute nue, la Madeleine essuie de ses longs cheveux les pieds du Christ.

GARDET (GEORGES), né à Paris, élève de MM. A. Millet et Fremiet. — Mention honorable 1886. — Avenue de Breteuil, 78.

Nº 3991. Un Drame au désert (Panthère et Python).

Groupe. Plâtre. Animaux de grandeur naturelle. H. om80. — L. om90. — Pr. 1m95.

La panthère, en marche sur un rocher en saillie au-dessus d'un trou placé à gauche d'où sort le python, descend, de gauche à droite, une patte en avant, en se tournant vers le serpent qui, la tête dressée, la gueule ouverte, est prêt à s'élancer. Dans le trou gisent, l'un sur l'autre, les cadavres de deux petites panthères.

BERTHET (PAUL), né à Dijon (Côte-d'Or), élève de Jouffroy. — Impasse du Mont-Tonnerre, 12.

Nº 3645. Jean-Jacques Rousseau.

Statue. Plâtre. Fig. colossale. H. 3m95. — L. 2m10. — Pr. 2m90.

Il est représenté debout, marchant, la tête nue, un peu tourné à droite, tenant son tricorne et sa canne sous le bras gauche. Il porte un livre dans la main gauche et tend la droite en avant. Il est vêtu d'un habit à la française, avec des culottes courtes et des souliers à boucles. Derrière lui une gerbe de fleurs sur une pierre.

HOUSSIN (ÉDOUARD-CHARLES), né à Douai, élève de Jouffroy et de M. Aimé Millet. — Mention honorable 1886. — Rue Denfert-Rochereau, 37.

Nº 4093. Léda.

Statue. Plâtre. Fig. un peu plus grande que nature. H. 2<sup>m</sup>20. — L. 1<sup>m</sup>40. — Pr. 1<sup>m</sup>10.

Nue, assise sur une stèle quadrangulaire, le pied gauche touchant à terre du bout de l'orteil, le pied droit relevé et s'appuyant sur un tronc d'arbre, la jeune femme se penche en arrière, en portant sa main droite à ses cheveux en désordre. De la main gauche elle repousse la grande aile du cygne qui, monté derrière elle sur le bord de la stèle, la caresse et l'enveloppe en allongeant son cou le long de son sein droit et tendant son bec vers ses lèvres. Sur la stèle une draperie traînante.

Acquis par l'État.

CADOUX (Marie-Edme), né à Blacy (Yonne), élève de Jouffroy. — Mention honorable 1886.

Nº 3719 bis. A la fontaine.

Statue. Marbre. Fig. grandeur natürelle. H. 1<sup>m</sup>25. — L. 0<sup>m</sup>95. — Pr. 0<sup>m</sup>95.

Jeune garçon nu, assis à califourchon sur l'extrémité d'un gros tuyau de fontaine, tenant une jarre penchée, devant l'eau qui coule. A son côté, une petite fille, sur la droite, un genou en terre, tournée vers lui, une tasse dans la main gauche, le regarde d'un air suppliant en lui caressant l'épaule de la main droite. La fontaine est couverte de lierre.

LEGUEULT (Eugène), né à Saint-Sever (Calvados), élève de Dumont et de MM. Leroux et Thomas. — Mention honorable 1886. — Boulevard du Mont-Parnasse, 157.

Nº 4191 bis. Le Juif Errant.

Statue. Plâtre. Fig. un peu plus grande que nature. H. 2<sup>m</sup>30. — L. 1<sup>m</sup>20. — Pr. 1<sup>m</sup>00.

Nu, le pied droit en avant, la jambe gauche traînant en arrière, il descend une pente en s'appuyant de la main gauche sur un long bâton. Cheveux longs et flottants. Longue barbe traînant sur la poitrine. Il porte, autour de la ceinture, une courroie à laquelle sont suspendus un lambeau de peau de chèvre et une petite sacoche de cuir. Derrière sa jambe droite, une touffe de chardons.

Acquis PAR L'ÉTAT.

CHARLIER (GUILLAUME), né à Ixelles (Belgique), élève de M. Cavelier. — Mention honorable 1886. — A Bruxelles, rue de Cortenberg, 31.

Nº 3754. Prière:

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>30. — L. 1<sup>m</sup>05. — Pr. 0<sup>m</sup>60.

Jeune fille, en jupe courte et corsage de dessous, les bras nus, agenouillée, les yeux baissés. Devant elle, vu de profil, tourné à droite, se tient, assis à terre sur ses jambes repliées, un jeune garçon en culottes courtes et bras de chemise, auquel elle fait croiser les mains de la main gauche en lui posant l'autre main sur le cou.

ROUFOSSE (CHARLES-JOSEPH), né à Paris, élève de MM. Mercié et Maillard. — Mention honorable 1886. — Rue Denfert-Rochereau, 77.

Nº 4440. Le Premier Frisson.

Groupe. Plâtre. Fig. grandeur naturelle. H. 2<sup>m</sup>00. — L. 0<sup>m</sup>65. — Pr. 0<sup>m</sup>70.

Jeune fille nue, debout, appuyée sur le pied gauche, tenant, de la main droite, à la hauteur du sein, une mèche de ses cheveux dénoués, tandis qu'elle laisse glisser, de son autre main pendante, sa tunique flottante aux plis de laquelle joue, par derrière, un petit Amour portant un arc, qui se tourne pour la regarder.

Sur la plinthe circulaire est sculptée une branche de myrte au-dessus d'un cartouche échancré portant ces mots : Premier frisson.

DELOYE (Gustave), né à Sedan (Ardennes), élève de Dantan jeune et de Jouffroy. — Mention honorable 1886. — Rue Boissy-d'Anglas, 35.

Nº 4620. Vingt-quatre Médaillons en bronze.

Quelques-uns portent des inscriptions : ce sont ceux de Babonneau,

peintre verrier, Comte Eugène de Pardim, Carrier-Belleuse, statuaire, Charles Fox, Donato, artiste, J. Becquet, statuaire, Octave du Sartel, Louis Comte de Turenne d'Aynac, Ernest Gillet, Paul Chevrey-Rameau, F. Berthaudin, Alf. Rousseau, architecte, Grandhomme, émailleur, Henri Pénon, C. Giacometti, Marius Suchel, le peintre Louis Deschamps, Eugène Carrière, peintre.





## ARTISTES HORS CONCOURS

BARRIAS (ERNEST-LOUIS), membre de l'Institut, né à Paris, élève de M. Cogniet. — Prix de Rome 1865, méd. 1870, 1<sup>re</sup> cl. 1872, \* 1878, méd. d'honneur 1878, méd. 1<sup>re</sup> cl. 1878 (E. U.), O \* 1881. — Rue Fortuny, 48 (avenue de Villiers).

Nº 3618. Mozart.

Statue. Bronze (cire perdue). Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>20. — L. 0<sup>m</sup>45. — Pr. 0<sup>m</sup>60.

Enfant d'une dizaine d'années, debout, en train d'accorder un violon. Posé sur la jambe droite légèrement pliée, le pied gauche relevé, la tête inclinée, il se penche sur son instrument qu'il appuie de la main droite sur sa cuisse, et pince une corde de l'autre main dans laquelle il tient son archet. Il est nu-tête, les cheveux frisés, avec une queue; il porte un habit brodé à gros boutons, un jabot de dentelle, des culottes courtes, des souliers à boucles.

Signé près du pied droit : E. Parrias. 1887.

COMMANDÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS.

BOISSEAU (ÉMILE-ANDRÉ), né à Varzy (Nièvre), élève de A. Dumont et de Bonnassieux. — Méd. 1869, 2° cl. 1880,

1<sup>re</sup> cl. 1883, \* 1886. — Avenue de Ségur, 53. (Voir les *Livres d'or* de 1880 et 1883.)

Nº 3670. La Défense du foyer.

H. 2<sup>m</sup>35. — L. 1<sup>m</sup>50. — Pr. 1<sup>m</sup>10. — Fig. grandeur naturelle.

Nu, debout, la tête tournée à gauche, le pied gauche en avant, un Gaulois, portant dans la main droite une épée brisée, tient l'autre posée sur l'épaule d'une jeune femme nue, assise sur une pierre, qui se presse contre lui en relevant son bras gauche à la hauteur du menton avec un geste d'épouvante; de la main droite elle soutient la tête d'un enfant couché sur ses genoux qui se débat en criant. L'homme a des cheveux longs et en désordre retenus par une bandelette, et de longues moustaches; il porte, autour du corps, une peau de bête retenue par une courroie, et, au pied gauche, une bottine déchirée. La jambe droite de la femme est couverte par une draperie trouée. A terre, près du pied droit de l'homme, une aigle romaine et un médaillon d'empereur brisé. Sur la plinthe est écrit : La Défense du foyer.

Signé à droite : E. Boisseau.

Appartient à la ville de Paris.

BOUCHER (ALFRED), né à Nogent-sur-Seine (Aube), élève de A. Dumont, Ramus et de M. P. Dubois. — Méd. 3° cl. 1874, 2° cl. 1878, Prix du Salon 1881, méd. 1<sup>re</sup> cl. 1886. — Boulevard du Mont-Parnasse, 23 et 25. (Voir les *Livres d'or* de 1881 et 1886.)

Nº 3674. Vaincre ou mourir.

Groupe. Plâtre. Fig. plus grandes que nature. H. 2<sup>m</sup>80. — L. 1<sup>m</sup>50. — Pr. 1<sup>m</sup>60.

Au milieu, debout, dans une draperie flottante, échevelée, les bras et les épaules nus, une femme en marche, le bras droit sur l'épaule d'un homme nu, blessé, qui s'affaisse, fermant les yeux, et tenant encore de la main gauche par la lame une épée brisée. De l'autre

côté, appuyé à sa jambe gauche, un jeune garçon nu se retourne, passant le bras devant elle pour saisir la poignée de cette épée. A gauche, derrière l'homme blessé, tournant le dos au groupe, un homme nu, accroupi, un genou en terre devant une enclume sur laquelle il tient posée une lame de glaive, lève de la main droite un marteau.

Acquis par l'État.

CARLÈS (Antonin-Jean), né à Gimont (Gers), élève de Jouffroy et de M. Hiolle. — Méd. 3° cl. 1881, 1° cl. 1885. — Avenue de Wagram, 56. (Voir les *Livres d'or* de 1881 et 1885.)

Nº 3732. Abel.

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. o<sup>m</sup>70. — L. 1<sup>m</sup>80. — Pr. 1<sup>m</sup>00.

Jeune garçon nu, étendu sur le dos, la tête penchée à droite, les cheveux en désordre, les yeux fermés. Sa jambe droite est repliée sous sa jambe gauche allongée, sa main droite posée sur une pierre, son bras gauche écarté de son corps sous lequel passe une courroie défaite. Sur les quatre côtés de la plinthe sont représentés en très bas reliefs: Abel, debout, priant au milieu de son troupeau; Abel, en marche, suivi par son troupeau; Caïn s'enfuyant après le meurtre d'Abel; Adam et Ève pleurant sur le corps d'Abel.

Signé devant les pieds : Antonin Carlès. 1881-1887.

COMMANDÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS.

CHAPU (HENRI-MICHEL-ANTOINE), membre de l'Institut, né au Mée (Seine-et-Marne), élève de Pradier, Duret et L. Cogniet. — Rue Oudinot, 23. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 3752. Feu Monseigneur Dupanloup.

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>50. — L. 2<sup>m</sup>20. — Pr. 0<sup>m</sup>80.

Au-dessus d'un sarcophage rectangulaire, dans un lit sculpté, le prélat, en costume sacerdotal, coiffé d'une mitre, est couché sur le dos, la tête un peu relevée sur une pile de coussins. Il lève vers le ciel, sous ses épais sourcils, ses yeux encore ouverts, et, dans ses mains jointes, tient un chapelet. Sur le devant du sarcophage, deux petits anges, sculptés en bas-reliefs, assis, les jambes croisées, le corps de profil, la tête de face, soutiennent un cartouche oblong sur lequel est écrit : Felix Dupanloup, Episcopus Aurelianensis. 1802-1879.

Nº 3753. Le Courage.

Statue. Plâtre. Fig. de grandeur naturelle. H. 2<sup>m</sup>00. — L. 0<sup>m</sup>95. — Pr. 0<sup>m</sup>80.

Un guerrier cuirassé de pied en cap, dans le style du XVe siècle, debout, posé sur la jambe droite, le pied gauche en avant, près d'un socle de colonne placé à sa droite. Les deux mains appuyées sur la garde de son épée il en tient la pointe enfoncée dans la tête d'un énorme serpent étendu à terre dont la queue déroule ses longs plis derrière lui. Il porte sur l'épaule un manteau dont l'extrémité retombe sur un écu qu'il porte suspendu à l'épaule par des courroies.

Cette figure doit saire partie du monument de Monseigneur Dupanloup.

DELAPLANCHE (EUGÈNE), né à Paris, élève de Duret. — Rue d'Assas, 68. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 3853. Circé.

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>85. — L. 0<sup>m</sup>70. — Pr. 0<sup>m</sup>50.

Nue, debout, posée sur la jambe gauche, le pied droit un peu en ar-

rière, elle appuie sa main gauche sur sa hanche et tient, dans sa main droite abaissée, une petite baguette enguirlandée de fleurs. Elle penche, en souriant, sa tête sur son épaule gauche. Une draperie flottante, attachée par un gros bouton sur son bras gauche au-dessus du coude, descend, derrière son dos, jusqu'à ses talons.

Signé sur la plinthe : E. Delaplanche.

Commandé par le Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Nº 3854. Notre-Dame-de-Brebières.

Statue. Marbre. Fig. grandeur colossale. H. 3<sup>m</sup>20. — L. 1<sup>m</sup>55. — Pr. 1<sup>m</sup>10.

La Vierge, vêtue d'une robe étroite et d'un manteau à larges plis qu'elle porte sur le bras gauche et qui lui enveloppe tout le bas du corps, la tête couverte d'une draperie légère, se tient debout, une houlette dans la main droite. Elle porte sur son bras gauche le petit Jésus, assis et serrant dans ses bras un petit agneau qui se débat. A ses pieds deux couples de brebis: à sa droite, l'une, couchée, regarde en face, tandis que l'autre frotte sa tête contre sa robe; à sa gauche, toutes deux s'endorment l'une sur l'autre.

Signé sur le socle, à droite : E. Delaplanche. 1887.

FAGEL (Louis), né à Valenciennes, élève de MM. Cavelier et Fache. — Boulevard Arago, 110. (Voir les *Livres d'or* de 1882, 1883, 1885.)

Nº 3940. La Première Offrande d'Abel.

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>40. — L. 0<sup>m</sup>75. — Pr. 0<sup>m</sup>60.

Nu, debout, les jambes un peu écartées, la tête dressée, le jeune garçon tient dans ses bras un petit agneau qui se débat. Il porte une petite ceinture de peau de bête attachée par une courroie. Derrière sa jambe droite un tronc d'arbre.

FALGUIÈRE (ALEXANDRE), membre de l'Institut, né à Toulouse, élève de Jouffroy. — Rue d'Assas, 68. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 3942. Diane.

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>65. — L. 0<sup>m</sup>70. — Pr. 0<sup>m</sup>70.

Nue, debout, posée sur le pied gauche, la jambe droite en arrière, la tête un peu tournée à droite, regardant en bas, elle relève la main droite à la hauteur de la tête, et, dans sa main gauche baissée, tient son arc détendu. Elle porte ses cheveux noués sur la nuque et un petit croissant sur le front. Derrière sa jambe gauche un tronc d'arbre.

Signé devant le pied droit : A. Falguière.

GAUTHERIN (JEAN), né à Ouroux (Nièvre), élève de Gumery, Dumont et de M. Paul Dubois. — Rue d'Assas, 84. (Voir les Livres d'or de 1879, 1881, 1885.)

Nº 4008. L'Inspiration.

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>30 — L. 1<sup>m</sup>25. — Pr. 0<sup>m</sup>90

Jeune femme, vêtue d'une tunique légère qui lui découvre le sein droit, assise sur un escabeau très bas. Les jambes allongées et croisées sont enveloppées dans une draperie qui laisse voir les pieds nus. Elle tient de la main gauche une petite harpe cintrée en bronze argenté qu'elle appuie sur sa hanche, et pince les cordes de la main droite, en chantant, la tête dressée. Elle est couronnée de lauriers.

Signé sur la plinthe : Jean Gautherin. 1887.

GÉROME (JEAN-LOUIS), né à Vesoul, élève de P. Delaroche. — Boulevard de Clichy, 65. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 4018. Omphale.

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>85. — L. 0<sup>m</sup>80. — Pr. 0<sup>m</sup>80.

Nue, debout, posée sur le pied droit, la jambe gauche légèrement avancée, elle s'appuie à gauche sur une longue massue à laquelle pend une peau de lion, et tient une pomme dans sa main droite cachée derrière son dos Sous la peau du lion se dresse un enfant, aux yeux bandés, debout, sur la pointe des pieds, qui, de la main droite, caresse la cuisse d'Omphale et de l'autre la massue. La chevelure d'Omphale, tombant sur son front en petites mèches frisées, est soutenue sur la nuque par un bandeau d'orfèvrerie et retenue sur le haut de la tête par une guirlande de feuilles de myrte portant une aigrette de feuilles de chêne.

Sur un cartouche, au milieu de la plinthe circulaire, est écrit : Omphale.

Signé sur la plinthe, au-dessous du pied gauche : J.-L. Gérôme.

GUILLAUME (CLAUDE-JEAN-BAPTISTE-EUGÈNE), membre de l'Institut, né à Montbard (Côte-d'Or), élève de Pradier. — Boulevard Saint-Germain, 238. (Voir les *Livres d'or* précédents.)

Nº 4056. Portrait de M. Jules Ferry.

Buste. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. o<sup>m</sup>75. – L. o<sup>m</sup>55. – Pr. o<sup>m</sup>35.

Front dégarni, longs favoris. Il porte un col rabattu et une cravate molle dont les bouts sont enfoncés sous les revers de la redingote. En bas est écrit : Jules Ferry.

Signé à droite : Eug. Guillaume. 1887.

INJALBERT (JEAN-ANTONIN), né à Béziers (Hérault), élève de Dumont. — Prix de Rome 1874, méd. 2° cl. 1877, 1<sup>re</sup> cl. 1878 (E. U.).

Nº 4101. L'Hérault, fleuve.

Statue. Marbre. Fig. un peu plus grande que nature. H. 1<sup>m</sup>70. — L. 2<sup>m</sup>35. — Pr. 1<sup>m</sup>20.

Vieillard nu, avec une longue chevelure et une longue barbe flottantes, assis, vu de trois quarts, tourné à droite, la jambe droite allongée pardessus la jambe gauche repliée, au milieu d'herbes aquatiques. Il s'appuie à gauche sur une urne couchée, d'où sort un flot, et tient de la main droite un aviron sur lequel il s'appuie. Derrière lui, un tronc d'arbre; devant lui, trois gros anneaux fixés dans le rocher.

Signé sur l'aviron : Opus A. Injalbert. 1887.

Commandé par la Préfecture de l'Hérault.

Nº 4102. L'Orb et la Source du Lez.

Hauts-reliefs. Marbre. Fig. un peu plus grandes que nature. H. 2<sup>m</sup>70. — L. 1<sup>m</sup>60. — Pr. 0<sup>m</sup>60.

- 1. La Source du Lez. Jeune femme nue, la tête et le corps de face, les jambes allongées à droite, la main droite sur la poitrine, assise sur un rocher. Elle tient de la main gauche le manche d'un aviron chantourné sur lequel elle s'appuie, et s'accoude sur une urne d'où sort un flot. A droite, deux colombes se becquètent sur un rocher. Au-dessus de sa tête, en haut, sur une montagne, un temple antique d'où sort un empereur romain à cheval, le sceptre en main, et vers lequel monte un lion sur lequel est assis un Amour ailé. En bas, au-dessous d'elle, à gauche, une maison près d'un pont, et, à droite, un cep de vigne avec une grappe de raisin.
- 2. L'Orb. Vieillard à longue chevelure et longue barbe en désordre, assis, vu de trois quarts, les jambes croisées et tournées à gauche, parmi les rochers. Il s'accoude sur une urne d'où sort un flot et de la main droite tient le manche d'un aviron chantourné sur lequel il s'appuie.

Derrière lui flotte une draperie. Au-dessus de lui, à gauche, une ville avec des murailles, des tours, des fabriques. A gauche, en haut, un écu portant en chef trois fleurs de lis, surmonté d'une couronne urbaine avec l'inscription au-dessous : Orbis. En bas, au-dessous de lui, une rivière avec quelques bateaux.

LEMAIRE (HECTOR), né à Lille, élève de Dumont et de M. Falguière. — Méd. 3° cl. 1877, Prix du Salon 1878, méd. 2° cl. 1878, 1<sup>re</sup> cl. 1882. — Rue Denfert-Rochereau, 77. (Voir le *Livre d'or* de 1882.)

Nº 4194. Le Matin.

Statue. Marbre. Fig. grandeur naturelle. H. 1<sup>m</sup>75. — L. 0<sup>m</sup>70. — Pr. 0<sup>m</sup>85.

Jeune femme nue, assise sur un socle quadrangulaire couvert d'une draperie tombante, les jambes serrées, la tête un peu penchée à droite. De ses deux mains levées elle démêle les longues mèches de sa chevelure.

Acquis par l'État.

MARQUESTE (Laurent-Honoré), né à Toulouse, élève de Jouffroy et de M. Falguière. — Prix de Rome 1871, méd. 3° cl. 1874, 1° cl. 1876, 2° cl. 1878 (E. U.), \* 1884. — Avenue de Wagram, 25. (Voir les *Livres d'or* de 1883 et 1885.)

Nº 4266. L'Art.

Statue. Bronze. Fig. plus grande que nature. H. 2<sup>m</sup>30. — L. 1<sup>m</sup>30. — Pr. 1<sup>m</sup>15.

Jeune femme nue, couronnée de lauriers, assise sur un chapiteau de style ionique, la jambe droite en arrière, la jambe gauche couverte par l'extrémité d'une draperie posée sur son siège. Elle tient de la main gauche le haut d'un écu chantourné dont la pointe repose sur le chapiteau, et, de la main droite, un style. A terre, au bas du chapiteau, une palette et des pinceaux. Derrière, un marteau.

Destinée au parvis de l'Hôtel de Ville de Paris.

MILLET (AIMÉ), né à Paris, élève de David d'Angers. — Boulevard des Batignolles, 21. (Voir les Livres d'or précédents.)

Nº 4299. Phidias.

Statue. Pierre. Fig. plus grande que nature. H. 3m8o. – L. 1m6o. – Pr. 1m3o.

Debout, vêtu d'une tunique courte relevée à la ceinture, les bras et les jambes nus, chaussé de sandales, le sculpteur se tient près d'un socle à chapiteau ionique, placé à sa gauche, qui supporte un modèle de la Minerve du Parthénon. Il appuie son bras gauche autour du socle et tient un marteau dans sa main droite pendante.

Sur le socle est écrit : AOHNAIAI.

Commandé par le Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour le Jardin du Luxembourg.





# APPENDICE

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

Par décret en date du 11 mai 1883.

EXPOSITION PUBLIQUE

DES

OUVRAGES DES ARTISTES VIVANTS

POUR L'ANNÉE 1887

## RÈGLEMENT

## DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ior. — Du Dépôt des ouvrages.

ARTICLE PREMIER. — L'Exposition annuelle des ouvrages des artistes vivants aura lieu au Palais des Champs-Élysées, du dimanche 1er mai au jeudi 30 juin 1887.

Elle sera ouverte aux productions des artistes français et des artistes étrangers. Les ouvrages devront être déposés au Palais des Champs-Élysées, conformément au règlement particulier de chacune des sections. Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque motif que ce soit : en conséquence, l'Administration du Salon considérera toute demande de sursis comme nulle et non avenue, et refusera toute œuvre qui viendrait après le délai fixé.

ART. 2. — Seront admises au Salon les œuvres des six genres ci-après désignés :

2º Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, faïences, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux, à l'exception toutefois des œuvres qui ne représenteraient que des sujets d'ornementation;

3º Sculpture;

4º Gravure en médailles et gravure sur pierres fines ;

5º Architecture;

6º Gravure et lithographie.

Art. 3. — Ne pourront être présentés:

Les copies, même celles qui reproduiraient un ouvrage par un procédé différent. (Cette disposition n'est pas applicable à la gravure et à la lithographie, elle ne l'est pas non plus à la gravure en médailles ou sur pierres fines);

Les ouvrages qui ont figuré aux Salons précédents de Paris, ou aux Expositions universelles de Paris;

Les tableaux et autres objets sans cadre;

Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon, auquel cas ils ne peuvent être présentés que par la famille de l'artiste décédé, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil d'administration de la Société, qui a toujours le droit de la refuser;

Les ouvrages anonymes;

Les sculptures en terre non cuite et les réductions d'ouvrages de sculpture déjà exposés en même matière ;

Les ouvrages de sculpture encore dans le moule ou non dépouillés.

ART. 4. — Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être expédiés franco de port à M. le Président de la Société des Artistes français, au Palais des Champs-Élysées.

Chaque ouvrage pourra être muni d'un cartel portant le nom de l'auteur et l'indication du sujet.

ART. 5. — L'artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps donner une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, sa nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le nom de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux expositions de Paris, sa qualité de prix de Rome ou de prix du Salon, son adresse, le sujet et les dimensions de ses ouvrages.

ART. 6. — Les ouvrages de chacun des six genres désignés ci-dessus devront être inscrits sur une notice spéciale.

ART. 7. — Un appendice du Catalogue sera consacré aux édifices publics ou privés construits par les architectes, ainsi qu'aux ouvrages de peinture et de sculpture exécutés pour la décoration de ces monuments, et qui, par la place fixe qu'ils occupent, ne sont pas susceptibles de figurer au Salon.

ART. 8. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

ART. 9. — Aucun ouvrage ne sera reproduit au Salon sans une autorisation écrite de l'auteur, qui devra, s'il désire faire reproduire son œuvre, se conformer aux règlements établis.

ART. 10. — L'Administration du Salon fera tout son possible pour assurer la bonne conservation des objets d'art qui lui auront été confiés par les artistes; mais elle décline d'avance toute responsabilité pécuniaire dans le cas où ces

objets se trouveraient endommagés ou perdus par quelque cause que ce soit. Elle fait les mêmes réserves en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient être commises au Catalogue.

Nul objet ne pourra être retiré avant la clòture de l'Exposition, à moins de circonstances exceptionnelles dont le Conseil d'administration sera seul juge.

L'ouvrage détérioré volontairement, pour une cause quelconque, par l'artiste lui-même sera maintenu à la place qu'il occupait, et l'artiste qui l'aura détérioré pourra être privé temporairement du droit d'exposer au Salon, par une décision du Conseil d'administration.

Les ouvrages admis au Salon devront être retirés avant le 10 juillet. Ils ne seront rendus que sur la remise du récépissé qui en a été donné. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'Administration du Salon.

#### CHAPITRE II. - De l'Admission au Salon.

ART. 11. — L'admission des ouvrages présentés par les artistes sera prononcée par un jury élu à la majorité relative en un seul tour de scrutin. Les fonctions de membre du jury ne sont pas incompatibles avec celles de membre du comité de la Société des Artistes français.

Chacune des quatre sections aura son jury spécial.

La première comprendra la peinture, les dessins, pastels, aquarelles, miniatures, porcelaines, faïences, émaux, cartons de vitraux et vitraux;

La deuxième comprendra la sculpture, la gravure en médailles et la gravure sur pierres fines;

La troisième, l'architecture;

La quatrième, la gravure et la lithographie.

ART. 12. — Sont électeurs pour le jury, dans la section où ils envoient leurs œuvres, tous les artistes français ayant déjà été admis au moins une fois au Salon dans ladite section, ou aux Expositions universelles de Paris. Toutefois, les membres de la Société des artistes français auront le droit de voter dans leurs sections respectives, même lorsqu'ils ne seraient pas exposants.

Les artistes électeurs seront admis à voter après avoir apposé leur signature sur un registre spécial. Chacun d'eux déposera dans l'urne de la section où il a droit de vote un bulletin plié, portant un nombre de noms qui ne pourra excéder le nombre fixé pour les jurés de sa section.

Les électeurs qui ne pourraient venir voter en personne, aux jours indiqués pour le vote de chaque section, auront la faculté d'envoyer leur bulletin à M. le Président du Conseil d'administration, au Palais des Champs-Élysées, sous un pli cacheté et signé de leurs nom et prénoms, et portant la date de leur dernier Salon. Il en sera fait mention sur le registre des électeurs.

ART. 13. — Le jour du vote pour chacune des sections est fixé dans les dispositions de leur règlement particulier (voir ci-après), et le dépouillement de chaque scrutin sera fait avec toutes les garanties nécessaires pour en assurer la sincérité, aussitôt après la clôture des urnes, en présence de M. le Président du Conseil d'administration ou de ses délégués et des artistes qui voudront bien assister à cette opération.

S'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un ou de plusieurs jurés élus, il y sera pourvu en appelant ceux qui venaient à la suite dans l'ordre du scrutin.

ART. 14. — Pour l'admission de toute œuvre, la majorité des membres du jury présents est indispensable.

En cas de partage, l'admission sera prononcée.

Le placement des ouvrages sera fait conformément aux indications données

par le jury.

Jusqu'à l'ouverture de l'Exposition, les portes du Salon seront rigoureusement fermées à toutes les personnes qui n'y seraient pas appelées par suite de leurs fonctions ou d'une convocation spéciale. Cette disposition ne s'applique ni au Ministre des Beaux-Arts, ni au Directeur, ni au Commissaire général des Expositions.

### CHAPITRE III. - Des Récompenses.

ART. 15. — Toutes les récompenses seront votées conformément au règlement particulier de chacune des sections.

En dehors d'une médaille d'honneur, chacune de celles-ci disposera de médailles de trois classes.

La médaille d'honneur ne peut être donnée à un artiste qui l'a déjà obtenue. Nul artiste ne pourra d'ailleurs recevoir une récompense d'un ordre inférieur ou égal aux récompenses qu'il a déjà obtenues. Des mentions honorables pourront être décernées par le jury à la suite des médailles. Comme celles-ci, elles ne sauraient être décernées deux fois au même artiste.

Les médailles et rappels de médailles antérieurs à 1864 ont la valeur des médailles actuellement décernées. La médaille unique établie par le règlement de 1864 a la valeur d'une troisième médaille si elle n'a été obtenue qu'une fois, d'une deuxième si elle a été obtenue deux fois, d'une première si elle a été obtenue trois fois.

ART. 16. — Les œuvres récompensées seront, lors du remaniement du Salon, désignées au public par des cartels.

ART. 17. — Les récompenses seront distribuées par le Comité de la Société des Artistes français et les jurys des quatre sections, en séance solennelle, dans l'ordre même où elles auront été votées.

#### CHAPITRE IV. - De l'Entrée au Salon.

ART. 18. — L'Exposition sera ouverte de huit heures du matin à six heures du soir, sauf le lundi, jour où les portes n'ouvriront qu'à midi.

Les jours fériés, quels qu'ils soient, les portes seront ouvertes dès huit heures du matin, même lorsque ces fêtes tomberaient un lundi.

Le droit d'entrée est fixé à deux francs avant midi et à un franc dans la journée. Toutesois, le dimanche 1er mai, jour de l'ouverture, et le vendredi de chaque semaine, l'entrée sera de cinq francs toute la journée.

Les dimanches ordinaires, l'entrée sera de un franc de huit heures à midi; à partir de midi, elle sera gratuite, mais sera prohibée à partir de cinq heures.

Dans le cas où l'affluence des visiteurs serait par trop grande, l'Administration se réserve la faculté de fermer momentanément les portes et de faire attendre les visiteurs.

ART. 19. — Des cartes d'entrée rigoureusement personnelles seront mises à la disposition des artistes exposants. Ces cartes seront distribuées aux ayants droit dans les bureaux du secrétariat de l'Administration du Salon, au Palais des Champs-Élysées. Les artistes, pour s'en servir, devront y apposer leur signature. Elles seront retirées à ceux qui les prêteraient pour entrer au Salon.

Art. 20. — Il sera fait un service de cartes d'entrée à la presse. Elles seront rigoureusement personnelles et soumises aux mêmes règles que celles délivrées

aux exposants.

ART. 21. — Le trésorier de la Société des Artistes français est autorisé à délivrer des cartes d'abonnement personnelles pour la durée du Salon, au prix de trente francs et sur la remise d'une photographie du titulaire, laquelle restera annexée à la carte d'abonnement.

## DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

A CHAQUE SECTION

SECTION DE PEINTURE, DESSINS, AQUARELLES, PASTELS, ETC.

ARTICLE PREMIER. — Les ouvrages de peinture, les dessins, aquarelles, pastels, miniatures, porcelaines, émaux, cartons de vitraux et vitraux, devront être déposés au Palais de l'Industrie, du jeudi 10 mars au mardi 15 mars inclusivement, de onze heures à six heures.

Chaque artiste ne pourra envoyer que deux ouvrages de peinture à l'huile; les artistes toutefois qui enverraient au Salon un ouvrage affectant la forme d'un diptyque ou d'un triptyque ne pourront pas exposer en même temps un autre ouvrage de peinture.

Ils sont prévenus d'avance que toutes les peintures décoratives, notamment celles qui comprendraient des fragments d'architecture, simulés ou réels, seront placées sur le palier du grand escalier, ou dans un des deux grands salons portant les numéros 3 et 21.

Tout artiste pourra en plus envoyer deux ouvrages se rapportant soit aux dessins, pastels, aquarelles, soit aux miniatures, porcelaines, émaux, cartons de vitraux et vitraux.

Sera considéré comme ne constituant qu'une seule œuvre tout assemblage d'ouvrages appartenant à ces derniers genres placés dans un cadre dont chaque côté, mesuré extérieurement, n'excédera pas 1<sup>m</sup>20.

ART. 2. - Les ouvrages seront encadrés, à l'exclusion de toutes autres,

dans des bordures dorées, noires ou en bois naturel foncé. Le maximum pour la dimension des bordures sera de 0m30 de largeur et de 0m20 d'épaisseur.

Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou à pans coupés devront être ajustés sur des planches dorées et de forme rectangulaire.

Les émaux et miniatures devront être encadrés sous un verre.

ART. 3. — Le vote pour le jury de la section de peinture, dessins, etc., aura lieu au Palais des Champs-Élysées le vendredi 18 mars, de neuf heures du matin à quatre heures du soir.

Ce jury se composera de 40 membres.

Tout artiste nommé membre du jury devra, par une lettre adressée au Président, faire connaître de suite s'il accepte ou refuse les fonctions de juré.

Tout juré qui, sans s'être fait excuser, n'aura pas assisté aux trois premières séances, sera considéré comme démissionnaire et remplacé. Le jury sera alors définitivement constitué.

ART. 4. — Les opérations du jury ne sont pas valables si la moitié plus un des membres du jury ne sont pas présents devant l'œuvre à juger.

Tout artiste hors concours ou antérieurement médaillé au Salon sera admis de droit.

Le jury ne devra pas recevoir plus de 2,500 tableaux et plus de 800 dessins, vu l'impossibilité absolue d'en placer convenablement un plus grand nombre.

ART. 5. — Le jury, en recevant chaque œuvre, lui assignera un numéro de placement. Ce numéro sera consigné sur le procès-verbal, où chaque artiste pourra, dès l'ouverture du Salon, vérifier celui qu'il a obtenu. Ces numéros seront collés sur les cadres jusqu'à la fin du placement, afin que le jury puisse exercer sa surveillance sur celui-ci. Il y aura trois numéros.

Cet article s'applique également aux œuvres admises de droit au Salon.

ART. 6. — Une médaille d'honneur pourra être décernée dans la section de peinture.

Elle sera votée par tous les artistes français déja récompensés au Salon (médaillés ou mentionnés).

Le vote de la médaille d'honneur ne pourra donner lieu qu'à deux tours de scrutin.

Au premier tour, la majorité absolue des votants sera nécessaire; au second tour, le quart des voix sera suffisant.

Les artistes qui jugeraient qu'aucune œuvre exposée ne mérite cette haute récompense mettront un zéro sur leur bulletin. Si ces derniers sont en majorité, il ne sera pas procédé à un second tour de scrutin.

Le vote par correspondance n'est pas admis pour la médaille d'honneur.

Art. 7. — Le jury de peinture disposera d'un nombre total de 40 médailles à répartir en trois classes.

Le nombre de médailles qui devra être attribué à chacune de ces classes sera fixé par le jury selon la valeur des œuvres exposées.

Cette répartition devra être faite avant de procéder au vote des récompenses et, une fois le vote de celles-ci commencé, ne pourra plus être modifiée.

Dans le cas où le vote donnerait un nombre égal de voix à plusieurs concurrents pour la quarantième et dernière médailles, des médailles supplémentaires seraient attribuées à chacun de ceux qui ont obtenu le même nombre de voix pour cette dernière récompense. L'artiste qui a déjà obtenu une deuxième médaille, qu'elle ait été ou non precédée d'une troisième, sera hors concours et ne pourra plus obtenir que la médaille d'honneur.

Toutes les médailles, à l'exception de la médaille d'honneur, seront votées par le jury devant les œuvres exposées. Le vote aura lieu séparément pour les médailles de chaque classe; il sera secret, et les médailles seront décernées aux artistes qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, pourvu toutefois que ce nombre représente la majorité absolue des jurés votants.

# SECTION DE SCULPTURE, GRAVURE EN MÉDAILLES ET SUR PIERRES FINES.

ARTICLE PREMIER. — Les ouvrages de sculpture, gravure en médailles et sur pierres fines, devront être déposés au Palais des Champs-Élysées, du mercredi 30 mars au mardi 5 avril inclusivement, de dix heures à cinq heures.

Passé ce délai, aucun ouvrage ne sera accepté.

Toutesois les sculpteurs auront la faculté, jusqu'au 25 avril inclusivement, de remplacer, par les ouvrages exécutés dans leur matière définitive, le modèle en plâtre déposé dans les délais prescrits plus haut.

Art. 2. — Les artistes pourront envoyer deux ouvrages de sculpture, deux de gravure en médailles, et deux de gravure sur pierres fines. Tout assemblage d'ouvrages dans un même cadre sera considéré comme une seule œuvre.

ART. 3. — Le jury sera composé de 30 membres; il devra comprendre 24 statuaires, 2 sculpteurs d'animaux, 3 graveurs en médailles et 1 graveur sur pierres fines.

Le jury, une fois nommé, 5 jurés suppléants, dont 1 graveur sur pierres fines, seront désignés en prenant suite dans l'ordre du scrutin.

Tout artiste nommé membre du jury devra, par une lettre adressée au Président, faire connaître de suite s'il accepte ou s'il refuse les fonctions de juré.

Tout membre du jury qui désirera concourir pour une médaille devra donner sa démission.

A la suite de deux absences non motivées d'un juré titulaire, celui-ci sera considéré comme démissionnaire et sera remplacé par le premier des suppléants.

Les jurés supplémentaires ne pourront assister aux opérations du jury que lorsqu'ils auront été convoqués pour remplacer un juré titulaire.

Les opérations du jury ne seront pas valables si la moitié plus un des membres du jury ne sont pas présents devant l'œuvre à juger.

Tout artiste hors concours ou médaillé antérieurement sera admis de droit.

ART. 4. — Le vote pour le jury aura lieu au Palais des Champs-Élysées, le jeudi 7 avril, de dix heures à quatre heures.

ART. 5. — Une médaille d'honneur pourra être décernée dans la section de sculpture. Elle sera votée par tous les artistes français, sculpteurs, graveurs en médailles et graveurs sur pierres fines hors concours et médaillés, exposants ou non, et le jury de la section, réunis en assemblée plénière sous la présidence du président du jury.

Elle ne donnera lieu qu'à trois tours de scrutin et ne sera décernée que si un artiste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Les artistes qui juge-

raient qu'aucune œuvre exposée ne mérite une médaille d'honneur mettront un zéro sur leur bulletin; s'ils sont en majorité, il n'y aura pas lieu à décerner cette récompense. Le vote par correspondance n'est pas admis pour la médaille d'honneur.

ART. 6. — Le jury disposera de 21 médailles, savoir : 2 premières, 6 secondes et 10 troisièmes.

3 médailles devront être réservées par lui à la gravure en médailles et à la gravure sur pierres fines. Ces médailles seront de première, de seconde ou de troisième classe, suivant l'appréciation du jury.

Toute médaille de première ou de deuxième classe qui ne serait pas décernée augmentera le nombre des médailles de la classe immédiatement inférieure sans toutefois pouvoir être dédoublée.

ART. 7. - Seront hors concours :

1º Tous les artistes qui ont obtenu soit la décoration pour leurs œuvres ou la médaille d'honneur, ou une première médaille, ou trois médailles uniques instituées par le règlement de 1864;

2º Tous les artistes qui, considérés comme hors concours par l'arrêté ministériel du 2 avril 1879, ont demandé à être classés définitivement comme hors concours. (Les secondes médailles ne sont plus considérées dorénavant comme donnant droit au titre de hors concours.)

### SECTION D'ARCHITECTURE.

ARTICLE PREMIER. — Les ouvrages d'architecture devront être déposés au Palais de l'Industrie, du 2 au 5 avril inclusivement, de dix heures du matin à cinq heures du soir.

ART. 2. — Chaque architecte ne pourra envoyer que deux ouvrages, mais chacun de ces ouvrages pourra se composer de plusieurs châssis; toutefois, dans le but de répartir l'emplacement disponible d'une manière équitable, le jury aura toujours la faculté d'écarter les dessins qu'il ne jugerait pas indispensables à l'intelligence de l'ensemble de l'œuvre présentée.

ART. 3. — Des photographies ou des monographies pourront être exposées, mais seulement à titre de renseignements complémentaires, dont le jury appréciera l'opportunité.

Ne pourront être admises au Salon les œuvres qui auront figuré dans des concours publics ou dans ceux de l'École et de l'Académie des Beaux-Arts; néanmoins, sont exceptés de cette mesure les projets primés suivis d'exécution et les projets diplômés.

ART. 4. — Les architectes pourront exposer des modèles en relief. Un modèle en relief présenté par un architecte comptera pour l'un des ouvrages exposés par lui, à moins que ce modèle ne soit le complément d'un de ces ouvrages.

ART. 5. — Les ouvrages des artistes médaillés ou décorés pour leurs œuvres seront, pour l'admission, exemptés de l'examen du jury.

ART. 6. — Le vote pour l'élection du jury d'architecture aura lieu au Palais des Champs-Élysées, le jeudi 7 avril, de dix heures du matin à quatre heures du soir.

Le jury se composera de 14 membres, dont deux supplémentaires.

Art. 7. — Le jury pourra décerner une médaille d'honneur. Le vote pour cette haute récompense ne devra donner lieu, au plus, qu'à deux tours de scrutin; elle ne sera décernée qu'à un artiste qui aurait obtenu les deux tiers plus un de la totalité du jury, soit neuf voix.

Les autres récompenses seront données à la majorité absolue.

ART. 8. — Le jury disposera de 12 médailles réparties par lui en trois classes, mais les médailles de première classe ne pourront excéder le nombre de deux.

Les médailles de première classe ne pourront être décernées qu'à des compositions ou à des projets de restauration d'une importance capitale.

#### SECTION DE GRAVURE ET DE LITHOGRAPHIE.

Article premier. — Les ouvrages de gravure et de lithographie devront être déposés au Palais de l'Industrie, du 2 au 5 avril inclusivement, de dix heures à cinq heures.

ART. 2. — Chaque artiste pourra envoyer deux ouvrages de gravure au burin, deux de gravure à l'eau-forte, deux de gravure sur bois et deux de lithographie.

Sera considéré comme ne formant qu'une seule œuvre tout assemblage de gravures ou lithographies placées dans un cadre dont chaque côté, mesuré extérieurement, n'excédera pas 1<sup>m</sup>20.

Ne pourront être présentées les photogravures, les copies en fac-similé de gravures antérieurement exécutées dans un genre différent.

Les artistes exempts de l'examen du jury d'admission pourront, jusqu'au 27 avril inclusivement, substituer une nouvelle épreuve à celle qui aura été déposée en temps utile.

Art. 3. — Les marges des gravures ou des lithographies ne devront pas excéder o<sup>m</sup>20.

ART. 4. — Le vote pour le jury de la section de gravure et de lithographie aura lieu au Palais de l'Industrie, le 6 avril, de dix heures du matin à quatre heures du soir.

Le jury de gravure et de lithographie sera composé de 16 membres, il comprendra 4 graveurs au burin, 4 graveurs à l'eau-forte, 4 graveurs sur bois, 4 lithographes. Pour le vote du jury, la section de gravure et de lithographie sera divisée en quatre sous-sections : la gravure au burin, la gravure à l'eau-forte, la gravure sur bois et la lithographie. Le vote aura lieu par sous-sections, et tout artiste qui aura déjà été reçu au Salon dans chacune des sous-sections pourra y exercer son droit de vote.

Chaque sous-section élira quatre jurés et deux supplémentaires. Le juré supplémentaire ne pourra être présent aux opérations du jury que lorsqu'il aura été convoqué pour remplacer un juré titulaire.

ART. 5. — Les artistes hors concours et les artistes exempts du jury d'admission sont électeurs dans leur sous-section, même dans le cas où ils ne seraient pas exposants.

Les voix données à un juré dans une sous-section ne pourront être ajoutées à celles qu'il aurait obtenues dans une autre. Le juré nommé dans deux sous-sections devra opter pour l'une des deux. Une fois nommés, les 16 jurés opéreront ensemble et ne formeront qu'un seul jury.

Art. 6. — Les artistes médaillés antérieurement sont reçus de droit. Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages en couleur, qui seront soumis à l'examen du jury, quel qu'en soit l'auteur.

ART. 7. — La médaille d'honneur sera votée par tous les artistes français exposants, les artistes médaillés antérieurement, exposants ou non, et le jury de la section.

Elle ne sera donnée, au premier tour de scrutin, que dans le cas où un artiste aurait obtenu la majorité absolue des votants. Dans le cas contraire, elle sera donnée au deuxième tour à l'artiste qui aura obtenu la majorité relative.

Toutesois les bulletins blancs seront comptés comme suffrages exprimés, et dans le cas où ils seraient en majorité la médaille d'honneur ne sera pas décernée.

Le vote par correspondance n'est pas admis pour la médaille d'honneur.

ART. 8. — Le jury de la section de gravure et de lithographie disposera de 13 médailles de toutes classes. Sur ces 13 médailles 2 au moins devront être réservées par lui à chacune des sous-sections, mais aucune d'entre elles ne pourra recevoir plus de 5 médailles.

Les médailles seront distribuées à la majorité absolue des membres du jury. Au troisième tour, toutefois, la voix du Président sera prépondérante et suffira pour établir une majorité en cas de besoin.

ART. 9. — Sont hors concours les artistes qui ont été décorés pour leurs œuvres dans la section de gravure et de lithographie. Sont considérés comme hors concours les artistes qui ont déjà obtenu une deuxième médaille ou deux troisièmes; mais le jury pourra néanmoins leur décerner une première médaille.

Le Président de la Société,

A.-N. BAILLY,

Membre de l'Institut.

L'un des Secrétaires,

F. DE VUILLEFROY.

### JURY

## D'ADMISSION ET DE RÉCOMPENSES

#### SECTION DE PEINTURE.

40 jurés à élire.

Le vendredi 18 mars 1887, sous la présidence de M. Bailly, membre de l'Institut, assisté de MM. les membres du sous-comité (section de peinture), des sous-commissaires et des artistes qui ont bien voulu prêter leur concours, il a été procédé à l'élection des membres du jury de peinture.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

MM. J. Lefebvre, 1436 voix; — J.-P. Laurens, 1386; — Bonnat, 1379; J. Breton, 1373; — Harpignies, 1341; — Puvis de Chavannes, 1305; — T. Robert-Fleury, 1299; — Henner, 1298; — Bouguereau, 1282; — Cabanel, 1277; — Busson, 1232; — Boulanger, 1229; — Cormon, 1224; — Vollon, 1207; — Benjamin-Constant, 1190; — Guillemet, 1185; — Roll, 1172; — Français, 1169; — Detaille, 1135; — Humbert, 1131; — Carolus-Duran, 1121; — Duez, 1119; — Yon, 1106; — Bernier, 1083; — Rapin, 1077; — A. Morot, 1075; — de Vuillefroy, 1054; — Vayson, 1041; — Maignan, 1024; — Pille, 1010; — Gervex, 989; — Saint-Pierre, 919; — Barrias, 913; — H. Le Roux, 877; — Luminais, 823; — Renouf, 784; — Hanoteau, 729; — Lansyer, 709; — Feyen-Perrin, 541; — Dagnan-Bouveret, 530.

# SECTION DE SCULPTURE, GRAVURE EN MÉDAILLES ET PIERRES FINES.

30 jurés à élire.

Le jeudi 7 avril 1887, sous la présidence de M. Bailly, membre de l'Institut, assisté de MM. les membres du sous-comité (section de sculpture), des sous-commissaires et des artistes qui ont bien voulu prêter leur concours, il a été procédé à l'élection des membres du jury de sculpture.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants:

Statuaires: MM. Mathurin Moreau, 345 voix; — Étienne Leroux, 342; — Chapu, 306; — P. Dubois, 297; — Mercié, 295; — Saint-Marceaux, 293;

- Doublemard, 292; Barrias, 289; Gautherin, 279; Falguière, 267;
- Guillaume, 265; Bartholdi, 258; Boisseau, 247; Thomas, 242;
- Guilbert, 228; Cavelier, 227; Truphème, 219; Albert Lefeuvre,

210; — DELAPLANCHE, 199; — CAMBOS, 199; — PARIS, 196; — Aimé MILLET, 193; — OLIVA, 171; — MORICE, 146.

Sculpteurs d'animaux: MM. FRÉMIET, 285 voix; - CAIN, 234.

Graveurs en médailles: MM. Levillain, 313 voix; — Alphée Dubois, 304; — Chaplain, 227.

Graveurs sur pierres fines : M. VAUDET, 239 voix.

Jurés supplémentaires: MM. Croisy, 142 voix; — Boucher, 135; — Aubé, 124; — Carlès, 122; — Galbrunner, 80 (P. F.).

#### SECTION D'ARCHITECTURE.

14 jurés à élire.

Le jeudi 7 avril 1887, sous la présidence de M. Bailly, membre de l'Institut, assisté de MM. les membres du sous-comité (section d'architecture), des sous-commissaires et des artistes qui ont bien voulu prêter leur concours, il a été procédé à l'élection des membres du jury d'architecture.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

MM. Vaudremer, 81 voix; — Garnier, 78; — Questel, 74; — Bailly, 73; — Raulin, 73; — Pascal, 72; — Daumet, 70; — Coquart, 69; — André, 68; — Ginain, 66; — Mayeux, 66; — Diet, 60.

Jurés supplémentaires: MM. Sédille, 58 voix; — Guadet, 56.

#### SECTION DE GRAVURE ET DE LITHOGRAPHIE.

16 jurés à élire.

Le mercredi 6 avril 1887, sous la présidence de M. Bailly, membre de l'Institut, assisté de MM. les membres du sous-comité (section de gravure), des sous-commissaires et des artistes qui ont bien voulu prêter leur concours, il a été procédé à l'élection des membres du jury de gravure.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants:

Gravure au burin: MM. Didier, 19 voix; — Waltner, 18; — Blanchard, 18; — J. Jacquet, 17. — Supplémentaires: MM. A. Jacquet, 16 voix; — Levasseur, 15.

Eau-forte: MM. Courtry, 69 voix; — Boilvin, 64; — L. Flameng, 59; Chauvel, 47. — Supplémentaires: MM. Lefort, 59 voix; — Lecouteux, 29.

Gravure sur bois: MM. Robert, 65 voix; — Barbant, 64; — Perrichon, 61; — Baude, 59. — Supplémentaires: MM. Gusman, 54 voix; — Bertrand, 54. Lithographie: MM. Sirouy, 30 voix; — Chauvel, 30; — David, 29; — Gilbert, 28. — Supplémentaires: MM. E. Cicéri, 26 voix; — J. Didier, 26.

M. CHAUVEL, ayant opté pour la lithographie, a été remplacé par M. LECOU-TEUX qui avait obtenu 31 voix comme juré titulaire et 29 comme juré supplémentaire.

### COMPOSITION DES BUREAUX

### SECTION DE PEINTURE, DESSINS, ETC.

Président : M. Bouguereau, membre de l'Institut. — Vice-Présidents : MM. Bonnat, Cabanel, membres de l'Institut, et Busson. — Secrétaires : MM. Humbert, T. Robert-Fleury, Guillemet et de Vuillefroy.

## SECTION DE SCULPTURE ET GRAVURE EN MÉDAILLES.

Président: M. Guillaume, membre de l'Institut. — Vice-Président: M. Mathurin Moreau. — Secrétaires: MM. Étienne Leroux et Aimé Millet.

#### SECTION D'ARCHITECTURE ET GRAVURE.

Président d'honneur : M. Bailly, membre de l'Institut.—Président : M. Questel, membre de l'Institut. — Vice-Présidents : MM. Vaudremer et Ginain, membres de l'Institut. — Secrétaires : MM. Sédille et Mayeux.

#### SECTION DE GRAVURE.

Président: M. Waltner. — Vice-Présidents: MM. Gilbert et Robert. — Secrétaire: M. Courtry.

## DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES

Le 1<sup>er</sup> juillet a eu lieu au Palais de l'Industrie la distribution solennelle des récompenses du Salon. La cérémonie était présidée par M. Spuller, ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts, qui avait à ses côtés : M. Kæmpfen, directeur des beaux-arts, et M. Bailly, président de la Société des Artistes français.

Avaient également pris place sur l'estrade : M. Poubelle, préfet de la Seine; M. le général Brugère, représentant le Président de la République; M. Delpeuch, chef du cabinet du ministre de l'instruction publique; des membres de l'Institut, des divers jurys du Salon et plusieurs notabilités artistiques.

M. le ministre a donné la parole à M. Bailly, président de la Société des Artistes français, qui s'est exprimé en ces termes :

Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs,

Depuis que l'État a délégué à la société des artistes français le soin d'assurer les expositions annuelles des artistes vivants, voici la septième fois que nous vous convions à cette cérémonie de la distribution des récompenses accordées par les divers jurys aux plus méritants des artistes exposants.

Nous vous remercions bien sincèrement, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu accepter, avec tant de bonne grâce, la présidence de cette fête de famille, et nous vous souhaitons la bienvenue, bien que vous ne soyez pas un étranger parmi nous.

Nous savons, en effet, l'intérêt que vous avez toujours porté au monde des artistes, et nous sommes certains que les efforts tentés par notre société trouveront en vous l'appui le plus bienveillant.

Nous aurions voulu éviter de retracer de nouveau devant vous, Monsieur le ministre, les motifs qui ont fait naître notre association, l'historique en ayant été fait à plusieurs reprises, et notamment encore l'an dernier. Cependant, malgré ce que nous avons pu exposer bien des fois déjà, le but poursuivi par nous est encore mal compris, dénaturé même, devrions-nous dire, et vous nous permettrez, Monsieur le ministre, d'entrer de nouveau dans quelques explications que nous rendrons aussi courtes que possible.

On a répandu dans le public des idées contre lesquelles nous avons le droit

de protester de la façon la plus énergique. On accuse notre société d'être mercantile, de rechercher des bénéfices au détriment de l'art et des artistes. Devant de telles attaques, notre devoir est de dire publiquement, une fois encore, quelle est la tâche que nous avons acceptée, tâche que nous poursuivons de grand cœur dans l'intérêt de notre art national et dans l'intérêt de notre grande

corporation.

La société des artistes français, créée en vertu du message du 17 janvier 1881, a reçu de l'État la mission qu'elle remplit aujourd'hui. Cette mission a pour but d'assurer un service public et d'intérêt général dont l'État s'est volontairement dépossédé. Est-il nécessaire de rappeler les assurances formelles qui nous ont été données à tant de reprises, et notamment, Monsieur le ministre, par un de vos honorables prédécesseurs, lequel nous signifiait, dans un langage plein de bienveillance et de précision, l'abdication définitive, formelle même, devons-nous dire, qu'il faisait au nom du Gouvernement, affirmant ainsi la volonté absolue de l'État de ne plus intervenir dans le fonctionnement des Salons? Il faudra, ajoutait cet honorable ministre, faire à l'avenir et à tout jamais vos affaires vous-mêmes en matière d'expositions, car nous ne voulons plus en reprendre le gouvernement.

Des paroles de cet honorable et éminent homme d'État et de bien d'autres paroles encore, tout aussi affirmatives et aussi encourageantes, il résulte que la société des artistes français a le devoir d'assurer un service d'intérêt public, incombant autrefois à l'administration des beaux-arts qui avait alors à en supporter les charges, charges qui souvent étaient fort lourdes, et dont le Trésor

public est aujourd'hui complètement affranchi.

Avant de se constituer en société, les premières résolutions prises par les artistes ont été d'assurer le fonctionnement régulier des expositions, et de continuer sans interruption les expositions annuelles organisées précédemment par l'État. En agissant ainsi, le comité savait qu'il allait au-devant du désir des artistes pour lesquels le Salon annuel est devenu une réelle nécessité; il savait aussi qu'il répondait au désir du public, qui s'intéresse vivement aux efforts incessants qui se produisent chaque année.

C'est alors seulement, et après avoir assuré le service des expositions par des réserves spéciales, que le comité a élaboré les statuts définitifs de la société des

artistes français.

Une administration sage et prudente, amenant des bénéfices, a permis alors de déterminer d'une façon claire et précise le but de la société. La société des artistes français, disent nos statuts, a pour mission :

1º De représenter et défendre les intérêts généraux des artistes français, notamment par l'organisation des expositions annuelles des beaux-arts;

2º De prêter aide et assistance à ses membres dans toutes les occasions où cela pourrait leur être utile.

Nous pensons avoir fidèlement rempli nos engagements. Les expositions annuelles ont été faites dans les conditions adoptées autrefois par l'administration et organisées selon les vœux des artistes librement consultés.

Les expositions des artistes vivants n'ont d'autre but que d'être un enseignement artistique, un concours annuel où les artistes français et les artistes de tous les pays viennent affirmer leurs efforts et leur talent; elles ont pour objet d'entretenir l'émulation entre les artistes et par conséquent de servir l'art dans toutes

ses manifestations; aussi, quand nous entendons assimiler les expositions annuelles à des spectacles ou à des fêtes ordinaires, nous ne pouvons nous empêcher de protester hautement.

Nous défendons les intérêts qui nous sont confiés, et si nous avons été favorisés par d'heureuses circonstances, et si notre fortune est telle aujourd'hui qu'elle inspire quelque convoitise, nous avons la conscience d'en faire le plus noble usage.

Livrés à nos propres forces, ne pouvant plus compter sur la subvention de l'État, nous avons dû nous créer des ressources sérieuses pour subvenir aux dépenses considérables que nécessite chacune de nos expositions.

Nous avons continué à distribuer les récompenses données autresois par l'État, et ces récompenses représentent déjà une somme sort importante.

Aucun des membres du comité, aucun des membres des différents jurys ne reçoit ni intérêt d'agent ni rémunération quelconque, pas même un modeste jeton de présence. Tous les résultats obtenus appartiennent à la collectivité et sont répartis selon l'esprit et la lettre des statuts. Tous les ans, le cinquième des bénéfices recueillis est distribué à nos confrères malheureux; le succès de nos expositions contribue ainsi chaque année, de la façon la plus digne, au soulagement des infortunes qui nous touchent le plus directement.

La société prend la désense des intérêts de ses sociétaires et consacre chaque année une somme relativement importante à la désense de la propriété artistique; tous les artistes rendent justice à cette utile création.

Enfin le capital disponible est réservé et doit être employé à servir les pensions de retraite, dont le principe est dès aujourd'hui établi, comme nous vous l'avons annoncé l'année dernière.

Quelques impatients s'étonnent que notre compagnie n'accorde pas encore des pensions de retraite. Ces impatients oublient que, pour attribuer des retraites, il faut d'abord créer un capital, et que ce n'est pas seulement après sept années d'existence que le capital nécessaire pour assurer définitivement un pareil service peut avoir été constitué; ils oublient également que, suivant les prescriptions statutaires, les sommes fixées pour assurer la marche régulière des expositions annuelles doivent d'abord, et avant tout autre emploi, être réservées et immobilisées sur des fonds d'État.

Tout ce que nous pouvons dire dès maintenant afin de répondre aux prescriptions de l'article 1er des statuts concernant l'aide et l'assistance que nous devons à nos sociétaires, c'est que la commission instituée par le comité afin d'étudier cette grave question des pensions de retraite a reconnu, aidée qu'elle a été par des hommes s'occupant spécialement de semblables questions, que, sans attendre une de ces périodes de temps que les sociétés les plus paternelles réclament avant d'accorder des pensions annuelles à leurs membres, c'est-à-dire vingt, vingt-cinq et même trente ans, cette commission a pensé que, dans un but de désintéressement absolu en faveur des artistes adhérents, on pouvait arriver probablement à fixer, à sept ans au moins, et à dix ans au plus, le terme où, suivant les circonstances, la société pourrait commencer ce service des rentes à vie. Il est utile de ne pas oublier que la constitution d'une caisse de retraite dépend dans toutes les sociétés de deux éléments fondamentaux : la valeur variable du capital social; le nombre et l'âge des futurs rentiers; un tableau a été dressé à ce sujet, d'où il résulte que, suivant les espérances de la commission, vers l'année 1894 la société

serait en mesure d'assurer des rentes viagères sur 182 à 360 têtes âgées de 70 à 65 ans; ces rentes viagères s'élèveraient de 300 à 600 francs. Tous nos efforts tendront à faire que l'âge limitatif puisse être encore abaissé et le chiffre des retraites augmenté.

La société, nous vous en avons entretenus l'an dernier, a le ferme espoir de fonder une maison de retraite pour recevoir les infirmes ou ceux des nôtres que des revers de fortune auraient frappés; un fonds est créé et s'augmente chaque jour; déjà une somme de plus de 50,000 francs est en réserve, grâce à la décision prise par le comité, qui a décidé qu'à l'avenir le jour du vernissage serait payant.

On a fort incriminé la mesure prise par le comité. Il est vrai que ce changement a modifié bien des habitudes; mais quoi de plus naturel qu'une société, qui, en même temps qu'elle a le devoir de maintenir le niveau de l'art français, veut également secourir ceux qui ont besoin d'aide, cherche à se créer des ressources, si charitablement employées!

Les libéralités de la société destinées un jour à soulager les blessés de l'armée, un autre jour les infortunes artistiques, trouveront, une autre fois, leur emploi tout aussi justifié en venant en aide à une œuvre de bienfaisance. Devant cet exposé, Mesdames et Messieurs, nous pensons qu'il est difficile de ne pas voir le but élevé et absolument désintéressé que nous poursuivons : d'une part, nous favorisons le développement de notre art national; d'autre part, nous profitons des ressources honorablement et légitimement acquises par notre société pour soulager les infortunes de nos confrères malheureux.

L'exposition de cette année, Monsieur le ministre, a eu, comme les précédentes, le don d'attirer le public, et le nombre des visiteurs a été tout aussi considérable que les années précédentes.

Chacune des sections qui est représentée dans notre société a tenu à honneur de se distinguer par l'envoi d'œuvres fort intéressantes. L'exposition de 1887 mérite le succès qu'elle a obtenu.

A côté des jeunes talents qui se sont révélés, nous avons pu applaudir aux efforts soutenus d'artistes déjà connus et qui affirment de plus en plus leurs différentes aspirations; enfin les maîtres consacrés par l'opinion publique ont tenu, presque tous, par leurs envois remarquables, à rehausser l'éclat de notre fête annuelle: des médailles d'honneur ont été décernées dans trois sections et affirment l'importance de l'exposition de 1887.

Nous vous remercions encore une fois, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette solennité. Nous avons toute confiance dans l'appui de l'État, dont nous ne saurions trop reconnaître les bonnes intentions et les véritables bienfaits. Nous demandons à jouir des libertés qui nous ont été si libéralement données, mais nous désirons ardemment garder les bonnes relations que nous avons avec l'administration.

Votre présence parmi nous en ce jour, Monsieur le ministre, nous montre l'intérêt et la sollicitude que vous portez à tout ce qui regarde les arts et les artistes et nous tenons à vous assurer de toute notre reconnaissance.

publique, des cultes et des beaux-arts, a pris la parole et s'est exprimé en ces termes:

> Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,

J'ai été profondément touché des paroles, d'une courtoisie si bienveillante, qui m'ont été adressées tout à l'heure par l'éminent et dévoué président de la société des artistes français. Il vient de m'accueillir avec une bonne grâce qui me mettrait tout à fait à mon aise, si je n'étais sûr des sentiments que je vous porte, et dont il est impossible que vous ne connaissiez pas l'ardeur et la sincérité. (Applaudissements.) Votre honorable président a dit que je ne suis pas un étranger parmi vous. C'est un grand honneur qu'il m'a fait en tenant ce langage; mais permettez-moi de dire à mon tour que c'est un simple hommage rendu à la vérité. (Assentiment.)

Je suis de ceux qui ont voulu de tout temps vous rendre le libre et complet gouvernement de vous-mêmes et de vos affaires. J'avais l'honneur de faire partie du conseil supérieur des beaux-arts, et j'ai pris part aux discussions mémorables qui ont précédé et amené l'acte décisif, irrévocable, auquel la société des artistes français doit sa naissance. J'étais déjà de cœur avec vous. J'ai soutenu votre cause et défendu vos intérêts. Je suis de ceux qui ont le droit de se féliciter de l'habile et heureux usage que vous avez su faire de votre liberté pour la gloire

des arts et l'honneur de la France. (Bravos et applaudissements.)

Entre vos mains, sous la direction d'un comité composé de vos maîtres et de vos pairs, non seulement les expositions annuelles n'ont pas périclité, mais elles sont devenues plus riches en œuvres et en visiteurs, plus florissantes et plus fécondes. L'ouverture du Salon annuel est plus que jamais une fête parisienne, d'autant plus recherchée qu'à l'attrait de la nouveauté, par une pensée aussi ingénieuse que touchante, vous avez su joindre l'attrait de la charité, et que cette première journée, où se donnait autrefois libre carrière une curiosité souvent maligne et frivole, est maintenant consacrée à l'œuvre d'assistance et de solidarité qui fait de la société des artistes français, cette réunion de libres et charmants esprits, une association de cœurs généreux, tous remplis de bonté prévoyante et de sage sollicitude. (Très bien! très bien!)

Ainsi, Messieurs, vous faites vous-mêmes vos propres affaires, et vous les faites bien. Qui pourrait songer à vous reprendre une administration qu'on placerait difficilement en de meilleures mains? Je ne crois pas que personne y pense; en tout cas, ce n'est pas l'homme qui a l'honneur de vous adresser en ce moment la parole; il a gardé toutes ses anciennes opinions, comme il est resté fidèle à ses anciennes et chères amitiés. (Applaudissements.) Nous avons toujours pensé que l'art, dans toutes les manifestations de son activité créatrice, ne pouvait vivre que de liberté, et que le premier témoignage de cette liberté c'était de pouvoir produire, sous la seule responsabilité de l'artiste qui l'a conçue, toute œuvre de la pensée, en la soumettant à la libre critique, au jugement souverain du public.

Gardez donc votre gouvernement, Messieurs. L'expérience de sept années dépose en faveur de vos aptitudes à le bien exercer. Vous avez trouvé dans l'organisation nouvelle de sérieux avantages; ni le public ni l'État n'ont à s'en

plaindre, et vous pouvez hardiment dédaigner les attaques de vos détracteurs. Les Salons n'ont rien perdu de leur force ni de leur éclat, et la production française, dans les diverses branches de l'art, est toujours sans rivale. (Applaudissements.)

Me convient-il bien, à moi qui ai l'honneur inattendu, et dont je sens toute la fragilité, de présider à la distribution des récompenses du Salon de 1887, de faire l'éloge de cette exposition qui va finir tout à l'heure? Ne m'accusera-t-on pas de louer ce Salon parce que j'ai des raisons particulières et personnelles de le louer? Eh bien, Messieurs, encouragé par votre président, je braverai ces accusations, et je dirai tout nettement après lui que les médailles d'honneur décernées dans trois sections attestent la valeur et l'importance de l'exposition de 1887, au jugement des artistes eux-mêmes. Ce jugement a beaucoup de prix, Messieurs. Nous qui sommes du public, nous aimons à penser et à dire qu'il ne vaut pas le nôtre, mais, à notre insu, bon gré, mal gré, nous le subissons en croyant le contrôler, et c'est une satisfaction pour notre esprit que d'y souscrire. (Très bien! très bien!)

Il y a donc lieu, cette année comme les précédentes, de reconnaître et de saluer, dans cet ensemble d'œuvres qui vont être à jamais dispersées, des tentatives hardies, des efforts souvent heureux, une réelle habileté d'exécution qui tient à un savoir de plus en plus répandu, beaucoup de goût, beaucoup de talent. Le talent, ah! Messieurs, permettez-moi de vous le dire sans vouloir vous flatter, le talent surabonde! Il semble que ce soit tout pour un artiste que d'entendre résonner à son oreille ces mots qui charment et qui trop souvent enivrent : « Quel beau et rare talent! » Ce n'est pas tout cependant! Il y a un plus grand éloge pour l'artiste qui porte en son cœur le haut et pur idéal, c'est quand il entend dire par ses rivaux et ses émules, comme par la foule émue, ravie, subjuguée : « Quelle vie! quel sentiment! quelle pensée! » (Mouvement.) Alors l'artiste se reconnaît, se sent, se possède tout entier. Il entend qu'on l'appelle créateur. Qu'est-ce que l'art, sinon un des plus nobles actes de la personnalité humaine, sinon une véritable création qui place celui qui en est capable au-dessus du reste des hommes? (Applaudissements répétés.)

Cette recherche obstinée et passionnée de la vie, cet effort, cette ascension vers cette sorte de création seconde et spontanée qui exprime la pensée vibrante, l'âme palpitante de l'artiste, on les découvre jusque dans cette lutte avec la réalité qui apparaît à nombre d'esprits comme la loi, comme le but même de l'art. Ce n'est point ici le lieu ni le moment de nous livrer à des discussions esthétiques, dont il faut d'ailleurs se bien garder de médire. Jamais les artistes et ceux qui les aiment ne discuteront trop souvent ni trop longtemps entre eux, même au risque de ne pas s'entendre, ce qui arrive presque toujours, sur les conditions et les fins dernières du grand art. On peut dire cependant que la lutte avec la réalité, bien qu'elle ne soit pas, à proprement parler, le but de l'art, ne saurait lui nuire, contenue dans de justes limites, à la condition que de la réalité on s'élève à la vérité. C'est la vérité qu'il faut chercher dans l'art; et quand il tient la vérité, c'est à la faire resplendir que l'artiste doit user son génie. S'il réussit, il fait œuvre de beauté : voilà la fin dernière de l'art. (Applaudissements.) La définition est bien vieille. Je ne sais pas si, malgré toutes les recherches, on en a trouvé de meilleures. Le beau est la splendeur du vrai. Pour mon compte, je m'y tiens. (Nouveaux applaudissements et bravos.)

Et je m'y tiens d'autant plus étroitement attaché, Messieurs, que, si je regarde à l'histoire de l'art, les plus grands de tous les artistes, les plus dignes d'être étudiés, imités, suivis comme des maîtres, m'apparaissent comme les plus patients, les plus persévérants chercheurs de l'idéal dans la nature. Qui ne sait aujourd'hui que les divins artistes grecs sont ceux qui, de tous les temps et de tous les pays, ont serré de plus près la nature, comme pour lui arracher les secrets de sa force et de sa vie? (Vif mouvement d'approbation.) Qui ne se souvient que Léonard de Vinci, cet homme hors de pair, l'un des exemplaires les plus rares et les plus précieux de notre espèce, portait constamment appendu à sa ceinture un carnet où il s'attachait, à tous les moments de la journée, à consigner, comme autant de notes prises sur la nature, une ligne, un mouvement, un geste, un pli de draperie, un lézard, une physionomie, montrant ainsi que la nature était pour lui la source inépuisable des inspirations, des comparaisons, des pensées? (Applaudissements répétés.) Enfin, qui oserait de nos jours, après tout ce qui a été tenté et accompli dans le domaine de la critique, ne pas reconnaître que le secret de cet admirable génie, si longtemps réputé inimitable, a été révélé et livré, quand on a parlé, non sans hardiesse, mais avec une juste et libre vérité, du réalisme délicat d'un Raphaël? (Très bien! très bien!)

Messieurs, toutes ces choses vous sont connues bien mieux qu'à moi-même, et je suis bien audacieux de vous en entretenir. Je ne fais pourtant que vous rendre ce que vous nous avez prêté. C'est vous qui, en retournant à la nature comme à la source éternellement belle et pure de toute vérité et de toute beauté, nous avez ramenés à l'étude bien comprise des aspirations auxquelles vous obéissez. Mais du même coup vous avez justifié tous ceux qui réclamaient pour vous la liberté, principe immortel et nécessaire de vie dans l'art comme dans tout le reste. La critique, dont vous vous défiez parfois et qui vous a cependant rendu de bien grands services, la critique a ouvert pour vous une ère véritable d'affranchissement le jour où elle a proclamé que, dans une œuvre d'art, il vaut bien mieux s'attacher aux beautés qu'aux défauts, et que, dans l'art, il s'agit moins de corriger les désauts que de développer les qualités. C'est en effet à la vie qu'il faut remettre le soin de combattre, de tuer la mort; c'est aux qualités à étouffer les défauts. Cette critique nouvelle correspondait trop directement à vos généreux instincts d'artistes pour ne pas vous être profitable. Vous en avez profité pour vous lancer hardiment dans toutes les voies. Vous vous êtes plongés dans le plein courant de la nature, de la vie sociale moderne, vous êtes à l'heure qu'il est en pleine modernité, avec du naturel, de l'accent, de la personnalité. C'est tout cela qui fait vivre une école et qui assure sa suprématie dans le monde.

Mais, Messieurs, cette école, la vôtre et la nôtre, c'est la grande école française avec ses traditions glorieuses, ininterrompues, non seulement depuis la Renaissance, mais depuis l'époque où notre pays a commencé à se sentir vivre

et penser. Cette école française, c'est l'école de la simplicité et de la clarté, de la mesure et du goût. Ah! le goût, voilà le signe, la marque de notre supériorité! (Assentiment.) Le goût qui préserve des exagérations comme des mièvreries, le goût qui protège contre la fausse élégance aussi bien que contre la brutale grossièreté, le goût qui rend claire et pure la pensée d'un esprit bien fait, ce goût que l'on ne peut définir mais qui éclate comme la lumière de l'évidence, qui est le don par excellence des écrivains, honneur de notre langue et l'at-

tribut premier de nos artisans dans la fabrication des plus humbles produits,

voilà ce qu'il faut rechercher, cultiver, conserver à tout prix. (Vifs applaudissements.) C'est là votre tâche comme votre besoin; c'est votre rôle et votre mission.

Cette mission, vous saurez la remplir en restant fidèles aux exemples de vos maîtres autant qu'à vos propres instincts. Dans cette voie, ce n'est pas seulement la gloire qui vous attend, mais aussi le profit. Vos œuvres sont justement goûtées et justement payées: c'est parce qu'elles brillent par le goût. Le jour où vous cesseriez de vous distinguer par ce côté exquis et supérieur de notre race, vous vous trouveriez en lutte avec des rivaux à qui la rapidité de la conception et la négligence de la facture permettent de livrer à bon marché. Il y aurait dommage pour vous et abaissement pour l'art. C'est ce dont nous ne sommes pas menacés, c'est ce que nous ne verrons pas.

Ce que nous verrons, Messieurs, c'est tout le contraire : je veux parler du rayonnement splendide et glorieux de l'école française dans cette Exposition qui va s'ouvrir à l'occasion du centième anniversaire d'une Révolution qui a tout renouvelé en notre pays. Un siècle entier de notre histoire sera mis sous les yeux de l'humanité civilisée, qui viendra, nous en avons la ferme confiance, célébrer avec nous l'ère nouvelle de la justice, de la paix et du bonheur public, assignés pour but et pour fin aux sociétés modernes. Dans ce siècle, vous avez une grande place; vos devanciers ont bien rempli leur tâche; vous les continuez dignement. Parmi les fils de la France, vous êtes de ceux qu'elle aime à mettre au premier rang, parce que vous portez le drapeau de son génie à la fois doux et vainqueur. Elle vous aime et compte sur vous. Vous pouvez compter sur elle. (Double salve d'applaudissements.)

M. Vigneron, sous-commissaire des expositions des beaux-arts, délégué de la Société des Artistes français, a proclamé les noms des exposants qui ont obtenu les récompenses décernées par les jurys du Salon.

## MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES CULTES ET DES BEAUX-ARTS.

# LISTE DES LAURÉATS

## PRIX DU SALON

M. VERLET (RAOUL-CHARLES), sculpteur.

# BOURSES DE VOYAGE

Section de peinture.

MM. CHIGOT (Eugène-Henri-Alexandre),
GIRARDOT (Louis-Auguste),
LESUR (Victor-Henri),
MUENIER (Jules-Alexis).

Section de sculpture.

MM. CHARPENTIER (FÉLIX-MAURICE), MENGUE (JEAN-MARIE), BÉGUINE (MICHEL-LÉONARD).

Section d'architecture.

M. DEVIENNE (ALBERT).

Section de gravure et lithographie.

M. BAHUET (ALFRED-LOUIS).

#### SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

# LISTE DES RÉCOMPENSES

DÉCERNÉES PAR LE JURY

#### SECTION DE PEINTURE.

Médaille d'honneur votée par tous les artistes récompensés :

M. CORMON (Fernand).

#### SECTION DE SCULPTURE.

Médaille d'honneur votée par le Jury de la section et tous les artistes hors concours et médaillés :

M. FREMIET (Emmanuel).

#### SECTION DE GRAVURE ET DE LITHOGRAPHIE.

Médaille d'honneur votée par les artistes exposants, le Jury de la section et les artistes récompensés de la section :

M. COURTRY (Charles-Louis).

#### SECTION DE PEINTURE.

Médailles de 2e classe.

MM. SAINTIN (Henri).

BULAND (Eugène).

DOUCET (Lucien).

BEYLE (Pierre-Marie).

FOURIÉ (Albert).

CARRIÈRE (Eugène).

COURANT (Maurice).

MM. BERTON (Armand).

BAIL (Joseph).

DESBROSSES (Jean).

MICHELENA (Arturo).

LUCAS (Félix-Hippolyte).

THIOLLET (Alexandre).

GUIGNARD (Gaston).

MORLON (Antoine-Paul-Émile).

Médailles de 3e classe.

MM. MUENIER (Jules-Alexis). THURNER (Gabriel). TANZI (Léon). LOUSTAUNAU (Louis - Auguste-Georges). Сні Got (Eugène-Henri-Alexandre). CLAUDE (Eugène). MAUVE (Anton). GALERNE (Prosper). Éпот (Maurice).

Mlles Rongier (Jeanne). GARDNER (Élisabeth).

MM. AVIAT (Jules-Charles). CHAPERON (Eugène). JIMENEZ (Luis). VAUTHIER (Pierre-Louis-Léger). PAYER (Jules de). PICARD (Edmond). CAGNIART (Émile). LESUR (Victor-Henri). SCHERRER (Jean-Jacques). GIRARDOT (Louis-Auguste). Marty (Jean-André). JACOB (Stephen).

Mlle BILINSKA (Anna). MM. ARUS (Raoul). DUFOUR (Camille). Busson (Georges). DEYROLLE (Théophile).

Mentions honorables.

MM. AUBERT (Joseph). Mlle LIQUEUR (Henriette). MM. LAMY (Franc). FATH (René). ODIER (Jacques-Louis). DAUPHIN (Eugène). LAURENT-GSELL (Lucien). CARRIER-BELLEUSE (Pierre). MM. ABRY (Léon). DUMOULIN (Louis). OSTERLIND (Allan). SCHMIT (Carle-Frithjof). JOHANSEN (Vigga). STORY (Julian). Mme Chadwick (Emma-Lowstadt). MM. REINHART (Charles-Stanley).

LAMBERT (Eugène-Antoine). Mlle BILLET (Aline). MM. Tournès (Étienne).

SAUNIER (Noël). Mlle LEE-ROBBINS (Lucy). MM. CORNELLIER (Étienne). DELACHAUX (Léon).

DÉNEUX (Gabriel-Charles). PREVOT-VALERI (Auguste). Ambros (Raphaël). GEORGET (Jean-Charles). HITCHCOCK (Georges).

BOUCHARD (Paul-Louis). Mlle Pomey (Thérèse). MM. Davis (Charles-H.). BLANCHARD (Ernest-Pascal). PAIL (Édouard).

Rousseau (Jean-Jacques). VAN DER HECHT (Henri). RAVANNE (Léon-Gustave). JACOMB-HOOD (George-Percy). MÉNARD (Émile-René). \*

Mme ÉNAULT (Alix).

MM. WARRENER (William, Tom). COGGHE (Rémy).

Mlle PHARAON (Jeanne).

MM. PICARD (Louis). LARONZE (Jean). HÉLIE (Georges). GARIBALDI (Joseph). BECKWITH (J. Carroll). DEBON (Edmond).

Mlle D'ANETHAN (Alix).

M. WALKER (James-Alexander).

#### SECTION DE SCULPTURE.

Médaille de 1re classe.

M. Desbois (Jules).

Médailles de 2e classe.

MM. SUL-ABADIE (Jean).

CHARPENTIER (Félix-Maurice).

PEINTE (Henri).

ROGER (François).

VERLET (Raoul-Charles).

BÉGUINE (Michel-Léonard).

MENGUE (Jean-Marie).

BOTTÉE (Louis-Alexandre). G. M.

PATEY (Henri-Auguste-Jules).

G. M.

Médailles de 3e classe.

MM. TRUFFOT (Émile-Louis).
VOISIN-DELACROIX (Alphonse).
ARIAS (Virginius).
GARDET (Georges).
BERTHET (Paul).
HOUSSIN (Édouard-Charles).
CADOUX (Marie-Edme).
LEGUEULT (Eugène).
CHARLIER (Guillaume).
ROUFOSSE (Charles-Joseph).
DÉLOYE (Gustave). G. M.

Mentions honorables.

MM. Mégret (Louis-Nicolas-Adolphe).

BARTLETT (Paul-Wayland).

LARROUX (Antonin).

CANIEZ (Barthélemy).

HIROU (Ernest).

MM. JACQUOT (Charles). SICARD (François). Myslbek (Joseph-Vasclav). MATHET (Louis). MACCAGNANI (Eugenio). RUNEBERG (Walter). BUAT (Joseph). GATI (Camille). PLOQUIN (Jean). RÉVILLON (Ernest). COLLET (Charles). BAILLY (Paul-Ernest). MÉREL (Félix). THIVIER (Eugène). Péchiné (Antide-Marie). FILLEUL (Charles-Alexandre). MIle CASINI (Amélie). MM. FONTAINE (Emmanuel). LAMI (Stanislas). D'HOUDAIN (André). LECLAIRE (Laurent). ROUGELET (Bénédict). LETOURNEAU (Édouard). Rivière (Jean). BERTIN (Arsène-Auguste-Joseph). BERNSTAMM (Léopold). Prévot (Edmond). Mlle Manuela (Anne). MM. SCAILLIET (Émile-Philippe). SYAMOUR. GAUDRAN (Gustave). VAN DER KEMP (John-Mayne). LINDBERG (Gustave). LE BLANC (Maurice). MAYER (Nicolas). WORMS-GODFARY (Jules). Lévy (Charles-Octave).

TONNELLIER (Georges) G. P. F.

#### SECTION D'ARCHITECTURE.

Médaille de 1re classe.

M. WABLE (Charles).

Médailles de 2e classe.

MM. Devienne (Albert).

Deglane (Henri-Adolphe-Auguste).

Bonnier (Louis).

Esquié (Pierre).

Monnier (Jules-Eugène).

Médailles de 3e classe.

MM. Louzier (Sainte-Anne-Auguste).

JOANNIS (Louis-Jules).

DEBRIE (Georges-Eugène).

GONTIER (Alphonse-Jules).

Touzet (Jules-Charles).

BALLEYGUIER (Georges).

Mentions honorables.

M. GRAVIGNY (Jean-Baptiste-Ulysse).

MM. HAMELIN (Léon-Adrien). MARCHAND (Alfr.-Louis-Gaétan). ROBERT DE MASSY (Gaston). RICHARDIÈRE (Alph.-Augustin). LEIDENFROST (Philippe-Alexand.). GHESQUIER (Désiré-Auguste). DALBIN (Georges). Martin (Jean-Antoine-Roger). Guillaumor (Auguste-Alexand.). GAÏDA (Marc). VINSON (Edgar-Pierre-Léon). LAFFOLYE (Paul). GAYET (Jean-Marie-Philippe-Albert. FLANDRIN (Joseph). Roy (Lucien). ALLAR (Gaudensi-Stanislas). TUBEUF (Georges). LE Bègue (Stephan-Ludov.-Alf.). LEMOINE (Léonard-Joseph-Marie-Paul). FOURNIER (Paul). BOUDOIN (Marcel). REY (Adolphe-Augustin). LETHOREL (Léon).

# SECTION DE GRAVURE ET DE LITHOGRAPHIE.

Médailles de 2e classe.

MM. BOUTELIÉ (Louis).

KŒPPING (Charles).

LEPÈRE (Louis-Auguste).

LUNOIS (Alexandre).

GAUJEAN (Eugène).

Médailles de 3e classe.

MM. Abot (Eugène-Michel-Joseph).
ARDAIL (Albert).
HUYOT (Jules-Jean-Marie).
BAHUET (Alfred-Louis).
KRATKÉ (Charles-Louis).

M. FLORIAN (Frédéric).

Mentions honorables.

MM. MIGNON (Abel). Burin.

QUARANTE (Lucien). Burin.

MAUDUISON (François - Philippe Léon). Burin.

FICHOT (Michel-Charles). Burin.

MULLER (Louis). Eau-forte.

FOUCART (Jean-Georges). Eauforte.

JEANNIN (Frédéric-Émile). Eauforte.

Mme Louveau-Rouveyre (Marie). Eau- | MM. Thévenin (Georges-Auguste). forte.

MM. Torné (José). Eau-forte.

Borrel (François-Marius). Eauforte.

Dumont (Henri). Eau-forte.

CHAIGNEAU (Ferdinand). Eauforte.

VAN MUYDEN (Evert). Eau-forte.

Zurcher (F.-W.). Eau-forte. OUDART (Félix). Eau-forte.

NICOLLE (Émile-Frédéric). Eauforte.

Guillaume (Jean-Baptiste-Amédée). Bois.

GERMAIN (Jules). Bois.

DELANGLE (Paul). Bois.

VILLEMSENS (Jean-Frang.-Adrien). Bois.

Mlle CAPPELLI (Blanche). Bois.

MM. Montet (Désiré-Clément). Bois. Gusman (Pierre). Bois.

Pocнon (Stanislas-Claude). Bois.

GAUTIER (Armand). Lithographie. Colas (Louis-Auguste). Lithogr.

BACHELIER (Charles-Claude). Lithographie.

DENIZARD (Adolphe). Lithographie.

### PRIX MARIE BASHKIRTSEFF.



# TABLE DES OEUVRES GRAVÉES

#### PAR NOMS D'ARTISTES

Nota. — M. H. veut dire Médaille d'honneur; P. S., Prix du Salon; 1 m., première médaille; 2 m., deuxième médaille; 3 m., troisième médaille; h. c., hors concours.

Le nom placé à la fin est celui du graveur.

|                                                                     | Pages   |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Besnard (Paul-Albert), h. c Le Soir de la vie De Los Rios           | 31      |
| CABANEL (Alexandre), h. c. — Cléopâtre. — Le Rat                    | 36      |
| CORMON (Fernand), M. H Les Vainqueurs de Salamine                   |         |
| L. Massard                                                          | . 1     |
| DAGNAN-BOUVERET (Pascal-Adolphe-Jean), h.c. — Le Pardon (Bretagne). |         |
| — De Billy                                                          | 38      |
| Dantan (Édouard), h. c. — Un Moulage sur nature. — Toussaint.       |         |
| LAMBERT (Louis-Eugène), h. c. — Famille de chats. — Lalauze         | 47      |
| LHERMITTE (Léon-Augustin), h c. — La Fenaison. — Duvivier           | 49      |
| Morot (Aimé), h. c Bataille de Reischoffen Ramus                    | 50      |
| Muenier (Jules-Alexis), 3 m. — Le Bréviaire. — Manesse              | . 15    |
| Rochegrosse (Georges), h. c. — La Curée. — Champollion              | 54      |
| ROLL (Alfred-Philippe), h. c La Guerre: marche en avant Faivre      | . 55    |
| SAINTIN (Henri), 2 m. — Soir d'automne. — Daumont                   | . 5     |
| Fremier (Emmanuel), M. H. — Gorille, sculpt. — Salmon               | . 2     |
| VERLET (Raoul-Charles), P. S La Douleur d'Orphée, sculpt            |         |
| Abot                                                                | u titre |
| CIN                                                                 |         |



# enáv, naprevento ese zgana



# TABLE DES MATIÈRES

| Préface                                      |      |      |      |       |    |     | Pages |
|----------------------------------------------|------|------|------|-------|----|-----|-------|
| FREFACE                                      | •    |      | •    |       |    |     |       |
| Médailles d'honneur                          |      |      |      |       |    |     | 1     |
| Prix du Salon                                |      |      |      |       |    |     | 4     |
| PEINTURE                                     |      |      |      |       |    |     | 5     |
| Médailles de deuxième classe                 |      |      |      |       |    |     | 5     |
| Médailles de troisième classe                |      |      |      |       |    |     | 15    |
| Artistes hors concours                       |      |      |      |       |    |     | 31    |
| SCULPTURE, GRAVURE EN MÉDAILLES ET SUR PIER  | RES  | FINI | ES.  |       |    |     | 59    |
| Médailles de première classe                 |      |      |      |       |    |     | 59    |
| Médailles de deuxième classe                 |      |      |      |       |    |     | 60    |
| Médailles de troisième classe                |      |      |      |       |    |     | 65    |
| Artistes hors concours                       |      |      |      |       |    |     | 71    |
| APPENDICE                                    |      |      |      |       |    |     | 81    |
| Règlement de l'Exposition publique des ouvra | ages | des  | s aı | rtist | es | vi- |       |
| vants pour l'année 1887                      |      |      |      |       |    |     | 81    |
| Jury d'admission et de récompenses           |      |      |      |       |    |     | 91    |
| Composition des bureaux                      |      |      |      |       |    |     | 93    |
| Distribution des récompenses                 |      |      |      |       |    |     | 94    |
| Liste des lauréats                           |      |      |      |       |    |     | 102   |
| Liste des récompenses                        |      |      |      |       |    |     | 103   |
| Table des œuvres gravées                     |      |      |      |       |    |     | 109   |
| SALVY                                        |      |      |      |       |    |     |       |

# IMPRIMÉ A PARIS PAR LES PRESSES DE JOUAUST ET SIGAUX

AVEC

ORNEMENTS DE CL. POPELIN

M DCCC LXXXVII